

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

20485 e. 127





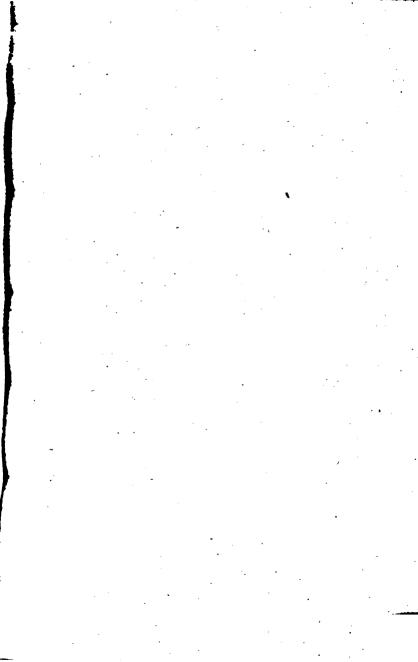



# ESSAIS

HISTORIQUES

SUR ORLÉANS.

#### Se trouve à PARIS,

NYON, Libraire, rue St. Jean de Beauvais.

MOUTARD, Imprimeur-Libraire de la Reine,

Quay des Augustins.

VINCENT, Imprimeur - Libraire, rue des Mathurins.

Mmo veuve Duchesne, Libraire, rue
St. Jacques.

Chez

Mme. DESAINT, Libraire, rue du Foin-St. Jacques.

VALLADE, Libraire, rue St. Jacques, DELALAIN, Libraire, rue & à côté de la Comédie Françoise.

ESPRIT, Libraire, au Palais Royal.

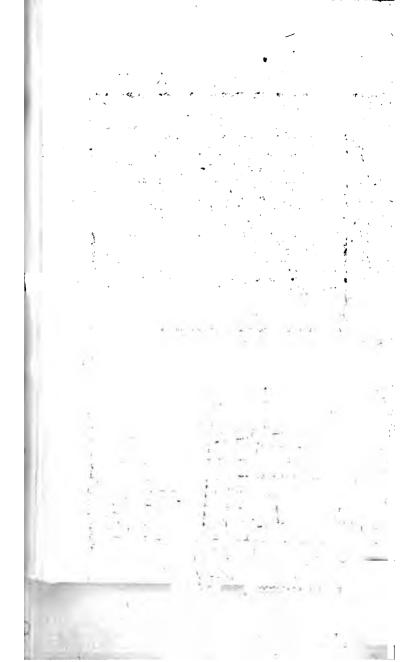



# ESSAIS

HISTORIQUES

# SUR ORLÉANS,

O U

DESCRIPTION Topographique & Critique de cette Capitale, & de ses environs.

AUGMENTÉS

D'un Tableau Chronologique & raisonné de ses Evêques; Rois, Ducs, Comtes, Vicomtes, Gouverneurs & Lieutenans Gén. au Gouvernement; Chanceliers des Comtes & des Ducs; Intendans; Baillis; Magistrats, & c., Grands-Maîtres des Eaux & For, Bureau des Finances; Maires d'Orléans; & des Personnages illustres, Sçavans, Artistes & Femmes célebres de l'Orléanois, depuis le quatrième Siècle jusqu'à nos jours: avec Plan & Fig.

Dédiés à Monfeigneur le DUC D'ORLEANS.



## A ORLEANS,

tez Couret de Villeneuve, Imprimeur du Roi;
& Directeur des Annonces, rue Royale.

M. DCC. LXXVILI.

Avec Approbation & Privilège du Roi.





#### A

SON ALTESSE SÉRENISSIME

MONSEIGNEUR

LE DUC D'ORLÉANS,

PREMIER PRINCE DU SANG.

Monseigneur,

Les bontés dont VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME a bien voulu combler la Famille de l'Auteur de l'Ouvrage que j'ai l'honneur de vous offrir, m'enhardissent à le succese seus vous pratection. Ce Recueil i ÉPITRÉ.

est destiné à éclaireir l'Histoire d'une Ville qui se glorisie d'être la premiere de votre Apanage, & dans laquetle tout porte l'empreinte de vos bienfaits.

J'ose vous supplier, MONSEIGNEUR, de recevoir avec bienveillance ce soible Essai de mes talens; ils sont bien au-dessous du zèle & du très - prosond respect avec lesquels je suis,

Monseigneur,

De Votre Altesse Sérénissime,

Le très - humble & très - obéissant Serviteur, BEAUVAIS DE PRÉAU.

# AVERTISSEMENT

## DE L'EDITEUR.

Description historique & topographique de la Ville & des environs d'Orléans, que l'on présente aujourd'hui au Public, & qui a déja paru avec succès, est bien capable de fixer sa curiosité. La rapidité avec laquelle elle a été enlevée dans le tems, l'extrême rareté dont elle est, l'empressement des amateurs de notre Histoire pour se la procurer, tout cela fait son éloge. Les points les plus intéressant de l'Histoire d'Orléans y sont traités avec cette profondeur dans les recherches, ce discernement dans les faits, & cette sagesse dans le style, qui caractérisent l'Historien exact & judicieux.

Telles étoient en effet les qualités de seu Mi Polluche. Appliqué sans relâche à l'étude des Monumens, qui pouvoient servir à illustrer, ou à faire connoître la Ville qui l'avoit vu naître, il avoit rassemblé les matériaux les plus nombreux & les mieux choisis sur son Histoire. Pourquoi les événemens ne lui ont-ils pas permis de nous la donner cette Histoire, qui nous manque encore, quoique plusieurs Ecrivains y aient travaillé? Aussi éloigné de la simplicité crédute de Symphorien Guyon, & du mauvais goût de Lemaire, que de la légéreté & de l'inexactitude d'un Historien plus récent, l'impartialité est été son guide, & auroit présidé à son Ou-

deluch

## HEATERTISSEMENT.

vrage; mais frappé d'une maladie qui lui ôta l'affige de ses facultés, au moment où il alloit s'occuper sérieusement de finir cette Histoire, il ne nous a laissé que des regrets. L'immense collection qu'il avoit somée, & qui existe encore, est un foible dédommagement. Quelle main habile fera un édifice régulier de ces matériaux épars se sans ordre? Il fera difficile de trouver un Histoiren, qui nous sasse oublier la perte de M. Polluche.

L'Edition que nous donnons de son Ouvrage, justifiera notre façon de penser. C'étoit pour s'essayer dans le genne historique & presfentir le goût du Public, qu'il l'avoit publié. Sa seputation est faite aujourd'hui. Cette Descripsion d'Orléans (a) est accompagnée de notes historiques & critiques. Le texte est simple, clair & pnécis, comme il convient à ces fortes d'Ouvrages. Mais c'est dans les notes que l'Auteur a développé toute son érudition. Il y a raffemblé en peu de mots tout ce qui concerne l'histoire des différentes parties qui composent la Ville; Eglises, Places, Edifices publics, &c. &c. On y trouve des anecdotes curieuses, des discushons intéressantes, une critique judicieuse... Les changement furvenus dans la forme de cette Capitale, & les nouveaux embelissemens qu'elle

<sup>(</sup>a) On en a fait graver le Plan, levé sur sa situation actuelle, d'après les observations des plus habiles Géographes. C'est celui qui est placé à la rête de cet Ouvrage : on y trouvera aussi, page 108, le portrait de la Pucelle d'Orléans, gravé par un Artiste célebre.

ij

a treçus, depuis la premiere édition, de cette Descripsion, (en 1736), exigeoient que nous les fissions connoître, C'est à quoi nous nous sommes attachés dans de nouvelles notes; bien des faits échappés aux recherches de M. Polluche. ou qu'il avoit négligés mal-à-propos, nous en ont fourni un plus grand nombre. Nous avons fait aussi tous nos efforts pour donner une notice exacte & circonstanciée des tableaux, statues, &cc. qui décorent cette Ville, dans la persuasion où nous sommes que ces détails ne peuvent que contribuer aux progrès des Beaux-Arts, en failant connoître bien des chefs-d'œuvres ignorés du plus grand nombre. Par-là nous croyons bien mériter des Artistes, des Amateurs, & de nos Concitoyens.

Ce Volume est terminé par une Table chronologique & raisonnée des Saints de l'Orléanois; des Evêques, Ducs, Comtes, &c. d'Orléans; des personnages illustres par leur piété,
leurs dignités ou leurs talens; & ensin des
semmes célebres de toute la Province. Nous
avons tâché de procurer à ce fruit d'un travail
ingrat & peu satisfaisant pour le Rédacteur qui
s'en occupe, la seule sorte de mérite qui lui
soit propre, c'est-à-dire, l'exactitude. Disons
un mot de M. Polluche, & des autres productions de ses veilles & de ses recherches.

Daniel Polluche, né à Orléans le 4 Octobre 1689, de Michel-Daniel Polluche, & de Marie-Florence Jousse, l'un & l'autre de familles honorables & anciennes de cette Ville, y est mort le 5 Mars 1768. Il entra au Collége des

ay

#### iv AVERTISSEMENT.

Jésultes en 1699, & s'y distingua dans les Hûmanités. Ses parens l'envoyerent ensuite à Paris, pour y étudier en Philosophie, dont il fit un cours sous le célebre Dagoumer, avec beaucoup de succès. Revenu à Orléans, il cultiva le goût décidé que la nature lui avoit donné pour les Belles-Lettres, l'Histoire & les Antiquités; mais la mort imprévue de son pere qui le laissoit, quoiqu'assez jeune, à la tête d'un Commerce considérable, & d'une famille nombreuse dont il étoit l'aîné, suspendit pour quelque tems ses travaux en ce genre. Ce fut dans cet intervalle qu'il épousa Mile. Anne Pitoin, de Paris. Cependant l'attrait qui l'entraînoit vers l'étude, & son penchant pour les recherches, croissoit malgré les obstacles que ses affaires lui présentoient; il ne put enfin y résister; il quitta son commerce, & se livra avec ardeur à son inclination dominante.

L'Histoire d'Orléans étoit son but principal; il le fixoit sans cesse, il y rapportoit tout ce qu'il lisoit, tout ce qu'il entendoit, tout ce qu'il voyoit. Belle passion sans doute, que celle que commande l'amour de la patrie, le zèle pour sa Province, la prédilection qu'un cœur sensible a pour le lieu de son origine! C'est à elle que M. Polluche sacrissa son tems, ses plaisirs, son commerce, tout lui-même. Ses correspondances avec le célebre Abbé de Rothelin, le Chevalier de la Roque, alors Auteur du Mercure de France; le sçavant Abbé Lebœuf, M. Secousse, & les RR. PP. Dom Toussaint Duplessis & D. Gerou, Relig. Bénédictins, avoient presque

toujours pour objet l'éclair cissement de plusieurs points de l'Histoire de la Province. Il sit paroître successivement dissérens petits Ouvrages, dont la plupart furent insérés dans le Mercure. En voici les titres:

- 1°. Idylle sur la Paix, chantée à l'Académie de Musique; 1723. in-4°.
- 2°. Description des Magniscences faites au passage de Mudame de France, Epouse de D. Philippe, par Orléans; 1739. in-4°.
- 3°. Differtation sur une Médaille de Postume; Paris, 1726, in-12. Elle avoit déja paru en forme de Lettres dans quelques Mercures de 1722 & 1724.
- A. Lettre au sujet d'une Inscription Romaine, découverte à Auxerre, & expliquée par M. l'Abbé Lebœus... Réponse audit Abbé sur le même sujet.... Réplique au même; Merc, de France, Juillet 1731; Avril 1732, & Février 1733.
- 5. Remarques sur les Médailles qui portent le nom de Lucille. . Explication d'une Médaille de l'Empereur Adrien. . . Lettre sur une Médaille Grecque de Diadumenien. . . . Lettres sur les Médailles de l'Empereur Gratien : Merc. de France, Août 1732; Février & Juillet 1733; Janvier 1734.
- 6. Lettre sur une Médaille de Philippe II, Roi d'Espagne... Merc. de Pr. Février 1726; Février 1733.

## VI AVERTISSEMENT

- 7°. Sur une inscription ancienne qui se voit an Portail de Ste. Croix d'Orléans: Merc de Fr. Juin 1732.
- 80. Réponse à deux Articles du Mereure du mois d'Octobre 1732, sur le nom de Guêpin.... Lettre sur le nom de Guêpin, qu'on donne aux Orléanois: Pourquoi, en parlant des Orléanois, ou die les Chiens d'Orléans? Merc. de Fr. Mai 1732, Janvier 1733, & Mai 1735.
- 9°. Si, lorsqu'en France l'usage s'introduisit de commencer l'année au premier Janvier, on continua de donner des étrennes à Paques: Merc. de France, Décembre, 2°. vol. 1733.
- 10°. Mémoire sur la découverte d'un Prince & d'une Princesse de la Maison de France, inconnus jusqu'ici : Merc. de France, Sept. 1742.

  11°. Mémoire où l'on examine la date d'une Chartre de Karloman: Merc. de France, Novembre 1746.
- Roi Philippe le Bel: Merc. de France, Décemb. 1er. vol. 1747.
- 13°. Sur l'année de la mort & le lieu de la sépulture de Philippe de France, premier Duc d'Orléans: Merc, de France, Juillet 1749.
- 14°. Notes critiques sur le Mariage de Marie d'Orléans, Fille de Charles, Duc d'Orléans, & do Marie de Cleves, & sur quelques autres points de nouve Histoire. Fourn. de Verdun, Oct. 1749.
- 15°. Dissertation sur le Genabum, de Bom Du-

## AVERTISSEMENT.

plassis uvendes Remarques funda Pucedla dorleans; 1750, in-89 q 22 in 1 2 il 26

- 16°. Examen d'un poffage de l'Histoire Ecclé saftique d'Orderic Vual reste de Fr. Mars 1745.
- 17°. Examen de deux Arrivles des nouveaux Mémoires de l'Abble d'Arrighy, couchant la Pucelte d'Oriens Mere: de Fr. Mai 1750; & Mém. de d'Artigny, To VII.
- 18. Differtation fur la Famille de la Pucette ZONdans, imprimee dans le Récueil de l'Abbé Lenglet.
- 190. Mémoire sur la flute d'une Charere de Louis le jeune, dans tequel on falt connoître deux Chanceliers de France Titomhis jusqu'à présent: Mesc. de France, Juillet 1949.
- 200 Memoire où l'on fuit Connottere quelle est la Forer où le recirerent en différent tems Clotaire I. & Clotaire II, Rois de France: Mercure de France, 1764.
- Memoire où l'on recherche en quelle année lu discipline Monassique Sest introdusté dans Sa Lavette a Dollans, imprime à la suite de la premiere édition de la Description d'Orléans,
- Fils de St. Louis, n'a jamais en la Ville Toplement St. Louis, n'a jamais en la Ville Topleme en upanage, ibac, pag. 83, & Merc.
- 23°. Mémoire où l'on examine st l'Églist d'Orlans a eu viois Eveques du nom de Manasses, ou si l'on n'en doit compter que deux, imprimé

## viij .AVERTISSEMENT.

parmi les preuves de l'Histoire de l'Orléanois, de M. de Luchet, pag. 67.

24°. Mémoire où l'on prouve que Philippe le Berruyer, Evêque d'Orléans, a succédé à Philippe de Jouy, loin de l'avoir précédé, comme on l'aprétendu jusqu'ici; ibid, pag. 79.

25°. Problème historique sur la Pucelle d'Orléans. Orléans, 1750, in-8°.

36. Description de l'entrée des Evêques d'Ogléans, & des cérémonies qui l'accompagnent, avec des Remarques historiques. Or éans, 1734, in 8°.

27°. Discours sur l'origine du Privilège des Evêques d'Orléans, avec des Remarques historiques. Orléans, 1734, in-8°.

28°. Dissertation sur l'offrande de eire appellée les Gouttieres, que l'on présente tous les ans le deuxième jour de Mai, à l'Eglise d'Orléans; & sur l'usage où sont les Evéques de cette Ville, d'être portés le jour de leur entrée; avec des Remarques historiques. Orléans, 1734, in-8°.

Parmi le grand nombre des manuscrits qu'il a laissés, & qui font partie de son immente collection, conservée dans les Archives de S. A.S. Monseigneur, le Duc d'Orléans, on distingue:

- 10. Un Traité des anciennes Monnoies de la Ville d'Orléans.
- 19. Des Réflexions fue l'explication que doment les nouveaux Éditeurs des Historiens de France, du mot Genabum,
- 3º... Sur la dénomination de Sen Pierre-Kuffen-

- 4°... Sur une ancienne Tapisserie de la Cathédrale d'Orléans, où il est parlé de la couleur des habits des anciens Chanoines.
- 5°. Recherches où l'on détermine en quel tems la Ville d'Orléans a passe sous la domination des Rois François.
- 6°... Depuis quel tems les Evéques d'Orléans font Seigneurs de Meung-sur-Loire.
- 7°. Mémoire où l'on tâche de concilier l'ancienne Legende de St. Euverte avec l'Histoire.
- 8°. Des Remarques historiques & criviques sur le 33° chapitre de l'Histoire d'Orléans par Lemaire, où cet Auteur parle des Rois qui se sont fait sacrer à Orléans.
- 9°. Des Observations sur un Article du Journal de Trévoux, dans lequel on soutient que Genabum doit s'entendre de Gien.
- 10°. Sur la maniere dont les Anciens frappoient leurs monnoies.
- 110. Dissertation sur les armes de la Ville d'Or-
- 12°. Mémoire où l'on examine si les Alains so sont emparés d'Orléans,

-Link seren ek Egyana (h. 6 Egyana (h. 6)

िक्षा स्थित point affiles । समाप्ता समाम्बद्धाः । समाप्ता

# \***K**

## AVERTISSEMENT

# DE LAUTEUR.

LE Révérend Pere D. Toussaint Duplessis Religieux Bénédictin de la Congrégation de St. Maur, connu dans la République des Lettres par les belles Histoires de Coucy & de Meaux qu'il nous a données, avoit, dans le temps qu'il demeuroit à Orléans, commence à travailler à celle de cette Ville. Il l'avoit déja pouffée jusqu'au regne du Grand Clovis, lorfqu'appellé ailleurs par d'autres occupations, l'Ouvrage est demeuré imparsait. La Description d'Offeans qu'on donne aujourd'hui au Public, étoit destinée pour mettre à la tête de cette Huloire Dans ce dessein, elle devoit être simple, & ne fervir, pour ainsi dire, que d'une Table préliminaire, qui pût annoncer une partie des sujets, qu'on alsoit traiter. La remplir davantage, e eut été entreprendre sur l'Histoire même; mais aujour-Chai que cette description paroît détachée, & sans-aucun des secours qui la devoient saivre, j'ai cru devoir l'accompagner de notes historiques, qui, en lui donnant plus d'étendue, pussent servir à l'éclaircit, & suppléer en quelque maniere à ce qui sui manquoit. C'est donc de ces notes seules, dont je crois devoir rendre ici quelque compte au Rublic.

En les composant, je ne me suis point assujetti à les traiter d'une maniere uniforme, & je les ai ècrites telles qu'elles se sont présentées sous ma plume. Quelquesois je n'ai fait qu'abréger les Auteurs de notre Histoire d'Orléans, & quelquesois je les ai étendus plus qu'ils ne l'étoient. Souvent je ne me suis attaché qu'à quelques circonstances qu'ils ont ou ignorées, ou omises, & souvent la discussion d'une date ou d'un fait particulier m'a sourni une remarque; mais partout j'ai plutôr cherché la vérité, qu'à dire quelque chose de nouveau, & je me suis moins étudié à châtier mon style dans cette matière seche & peu susceptible d'agrément, qu'à prou-

ver ce que j'avançois.

Je prie donc le Lecteur de paffer favorablement sur certaines expressions qui pourroient lui sembler peu exactes, & de trouver bon que ie me sois attaché à relever en tant d'endroits ce qui m'a paru défectueux dans nos Historiens. Si en le faisant, j'ai plutôt nommé Lemaire qu'un autre, c'est qu'il est plus entre les mains de tout le monde. Outre les endroits de ses Ouvrages que j'ai repris, pour ainsi dire, ex prosesso, il y en a une infinité d'autres, & sur-tout par rapport aux dates, que je me suis contenté de corriger sans en aversir. Un s'en appercevra aisément, pour peu qu'on veuille jetter les yeux fur son Histoire, mes remarques à la main. Quoique je cite par - tout cet Auteur, je n'adopte cependant point tout ce qu'il a écrit. J'en ai usé de même à l'égard de la Saussaie & de Guyon, & mes citations doivent être regardées plutôt, comme servant à indiquer les endroits de leurs Quyrages, où il est parlé des sujets

## xij AVERTISSEMENT.

que je traite, que comme des autorités que

i'emploie.

Pour prévenir, au reste, la dissérence qu'on pourroit trouver dans les dates que je rapporte, on observera que je me suis servi, autant qu'il m'a été possible, de la maniere de compter aujourd'hui les années, & que je les ai toujours sait commencer au premier Janvier, quoique, avant le regne de Charles IX, elles ne commençassent en France qu'au jour de Pâques.

Il ne me reste qu'à témoigner publiquement ma reconnoissance à plusieurs personnes également sçavantes & gracieuses, qui ont eu la politesse de me donner les éclaircissemens dont

r'ai eu besoin. (a)

<sup>(</sup>a) L'Editeur a les mêmes remercimens à faire, & il ne sçauroit trop se louer de l'empressement de quelques sçavans Amateurs de cette Ville à lui ouvrir leurs cabinets, & à lui faire part de leurs riches & nombreuses collections.





# DESCRIPTION DE LA VILLE

ET DES ENVIRONS D'ORLÉANS.

ORLÉANS est une Ville (1) située sur la rive droite & au nord de la Loire, à une distance à peu-près égale de la source & de l'embouchure de cette riviere, la plus considérable de France (2) pour l'étendue de son cours & pour son commerce. L'antiquité de cette Ville remonte jusqu'aux tems les plus reculés de l'Histoire des Gaules. (3) Elle est célebre par sa (4) grandeur, son opulence, le nombre de ses habitans & l'avantage de sa situation. Son commerce est l'un des plus florissans (5) du Royaume. Elle s'est distinguée par son amour (6) pour les Sciences & pour les Arts, & par les Grands-Hommes (7) qu'elle a produits. Ses prérogatives la mettent à la tête d'une (8) Duché-Pairie, Apanage ordinaire des seconds Fils de France; d'un des plus anciens (9) Diocèses

de l'Eglise Gallicane, & d'un Gouvernement (10) de Province. Elle est le Siege d'une Intendance, (11) d'un Bailliage (12) & Siege Préfidial; d'un Bureau (13) des Finances, d'une ( 14 Université, d'une Maîtrise des Eaux & Forêts, (15) d'une Jurisdiction Consulaire, (16) d'une Chambre (17) des Monpoies, d'une (18) Election, d'un Grenier (14) à Sel, d'une Maréchaussée. (20) Elle a été autrefois chef d'un Royaume (21) détaché & indépendant des autres Couronnes de la domination Françoise. La part qu'on l'a vu prendre (22) de siécle en Bécle aux grands événemens de la Monarchie, les changemens qui lui sont arrivés, les diverses révolutions qu'elle a (23 souffertes, les sieges remarquables (24) qu'elle a foutenus, les Conciles (25) qui y ont été assemblés, & cent autres choses de cette nature, (26) lui donnent avec justice un rang considérable entre les premieres Villes du Royaume.

Cette Ville est bâtie sur le penchant d'un côteau exposé au midi, à 47 d 54' 4" de latitude septentrionale, & à 19 d 34' 22" de longitude, à compter de l'Isle de Fer pour premier méridien; ensorte qu'elle est plus occidentale de 26' que la Ville de Paris, dont elle est éloignée d'environ trente lieues communes de France; ce qui fait encore qu'on n'y a midi qu'une minute quarante - trois secondes plus tard, & que le plus grand jour d'été n'y est que de quinze heu-

res cinquante-fix minutes.

A considérer Orléans dans l'état où nous voyons cette Ville, depuis le regne de Louis XII,

qu'elle sut aggrandie pour la derniere sois, elle some une espece d'arc, répresenté d'abord par le contour de ses murailles, (27) qui s'étendent en maniere de demi-cercle; secondement par la riviere de Loire, qui lui sert de corde; & ensa par le Pont, qui en est comme la sleche. Toute cette enceinte sorme un circuit de 5750 pas communs, ce qui donne 3093 pas géométriques, ou 2577 toises. Les murailles sont sortisées d'espace en espace par des Tours qui contribuent aussi à leur ornement. Ces Tours sont au nombre de vingt, non comprisés celles qui accompagnent les portes.

On entre dans la Ville par six portes principales, sans compter quelques autres qui donnent sur le bord de l'eau pour la commodité

des Habitans.

La Porte Bourgogne est la plus orientale; (28) elle étoit accompagnée d'un ravelin & de deux tours. Ce ravelin, qui a été applani pour rectifier & embellir l'entrée de la Ville, a fait place à une plate-forme ornée d'un plant d'ormes en quinconce. C'est le grand chemin de Bourgogne & de Lyon. De-là, en descendant au midi, jusqu'à la riviere, on trouve la Tour de l'Etoile, ensuite la Tour de la Brebis, accompagnée autresois d'un petit fort de même nom; & cet espace est de 250 pas.

De la Porte Bourgogne, en remontant au nord, il y a la Tour Se. Eurerte ou du coin St. Euverte, ainsi nommée de l'Abbaye de ce nom, qui en est voisine. De-là, en coupant tout court à l'occident, on trouve une autre Tour, nom-

mée la Porte de la Forét ou de Semoi, & autrefois la Porte de St. Euverte. C'étoit une porte
qui conduisoit à Semoi, Village voisin à l'entrée
de la Forêt. Aujourd'hui cette porte est murée,
& sert de prison pour des libertins que leurs
parens y sont rensermer: elle est connue vulgairement sous le nom de Tour à Pinguet. On
voit ensuite la Tour Juranville, qui vient d'être
détruite, & la Tour de Penincoure: de cette derniere, en montant au nord, il y a la Tour de
Bourbon; & de celle-ci, en tournant au nordouest, on rencontre la Porte St. Vincent, accompagnée aussi de deux tours. De la Porte Bourgogne à la Porte St. Vincent il y a 900 pas.

Cette derniere tire son nom de la Paroisse voisine de St. Vincent hors Ville. Le chemin, qui la traverse, conduit à Etampes, en passant par la Forêt d'Orléans. Cette route, qui n'est presque plus pratiquée, est plus courte de quelques lieues, mais moins commode, sur-tout en hiver, & beaucoup moins belle que le grand chemin de Paris. C'est aussi le chemin de Pithiviers,

Depuis la Porte St. Vincent jusqu'à la Porte Bannier, il y a du sud-est au nord-est, 1150 pas. On y voit la Tour St. Avit, la Tour St. Esprit, la Tour St. Pierre, la Tour St. Michel, la Tour terrassée, la Tour belles-Mazures & la Tour-le-Roi. (29) C'est dans cet espace, au dedans de l'enceinte, & non dans le fossé, comme l'a avancé M. Piganiol de la Force, que l'on a pratiqué une belle promenade entre trois rangées d'arbres, longues de plus de 1000 pas, & que l'on nomme le Mail. La partie la plus voisine

voisine des murs & des tours qui ont été mis à hauteur d'appui, est occupée par une terrasse assez large, peu élevée, & qui régne dans

toute la longueur de cette promenade.

La Porte Bannier est à l'extrêmité la plus septentrionale de la Ville, à la place même de la Citadelle. (30) Cette Porte qui, comme les autres, étoit accompagnée de deux tours, ne subsisse plus dans sa sorme ancienne; elle a été démolie en 1754. On y a substitué deux pilastres en pierre, surmontés de grouppes également en pierre, d'un goût & d'une exécution assez médiocre. Ces deux pilastres servent d'appui à une grille de ser qui n'a rien de remarquable. On a sormé en sace, à l'extrêmité de la rue Bannier, une grande demi-lune, qui donne un libre accès aux voitures qui entrent & sortent continuellement. C'est le nouveau & grand chemin d'Etampes & de Paris.

Lorsque la Citadelle subsistoit, il y avoit une porte à la Tour-le-Roy, qui en est voisine, qu'on

nommoit Porte de l'Evangile.

Entre la Porte Bannier & la Porte St. Jean, flanquée aussi de deux tours, en descendant du nord-est au sud-ouest, on trouve la Tour Gouvernante, & la Tour des Arquebusiers. Cet espace est de 750 pas. Cette derniere Porte conduit à Châteaudun, & tire son nom de la Paroisse de St. Jean-de-la-Ruelle, hors la Ville.

De-là, en revenant au midi, sur le bord de la riviere, jusqu'au Jardin de la Ville, autresois nommé des Apothicaires, il y a la Tour St. Louis, (31) la Tour Balthafar; la Porte de la Made-

В

leine, accompagnée de deux tours; la Tour de St. Joseph, aujourd'hui ruinée, & la Tour de la Ridenne.

La Porte de la Madeleine est à l'extrêmité la plus occidentale de la Ville; elle mene à la grande route d'Espagne, & tire son nom d'un Monastere de Filles, qui n'en est pas sort

éloigné, sur le grand chemin.

De cette Porte jusqu'à celle de St. Jean, il y a 300 pas; & jusqu'au Jardin de la Ville, (32) 400. Enfin, depuis ce jardin jusqu'à la Tour de la Brebis., par où j'ai commencé la description de cette enceinte, on compte 2000 pas, qui sont toute la longueur du Quai, d'occident en orient, ce qui revient en tout aux 5750 pas que la Ville a de circuit.

Ce Quai seroit incontestablement un des plus beaux qui se pussent voir, s'il étoit entièrement fini, comme on en a le projet. La partie qui borde le Châtelet est étroite, & n'est point revêtue; mais celle qui s'étend depuis le Pavillon occidental de la rue Royale, jusqu'à l'ancienne Porte Roze, est ornée de maisons, dont (33) les façades sont régulieres. Dans cette étendue, on trouvoit autrefois la Porte brûlée, (34) la Tour Roze, la Porte du Cours-aux anes, autrefois Porte-Girault, ou Colin-Girault; la Tour & la Porte de Recouvrance, toutes deux ainsi nommées de Notre-Dame de Recouvrance dans la Ville, qui donne aussi son nom à la rue où elle est située. La Tour du Bassin, la Porte Croquenault, qui étoit une ancienne tour, la Porte du Héron, autrefois de l'Abreuvoir, & plus

anciennement encore, de St. Michel. La Porte de la Faux, & l'ancienne Porte du Pone. Toutes ces Portes & Tours ont été abattues, ainsi que leurs murs, pour faire place aux nouveaux ouvrages dont je viens de parler, & qui ne sont pas encore sinis. On n'a conservé que la Porte du Pont, joignant le Châtelet: cette Porte qui conduisoit à l'ancien Pont bâti vis-à-vis, a deux tours qui l'accompagnent. On trouve ensuite la Porte du Soleil, la Tour de la Crêche-Bésroy, la Poterne, (35) le guichet de St. Benoît, le guichet des Bouchers, la Tour cassée, la Porte des Tanneurs, où il n'y a plus qu'un guichet; la Tour-Neuve, ) 36) la Porte de la Tour - Neuve, & ensin la Tour, ou le Fort Alleaume. (37)

Le temps a endommagé quelques - unes de ces tours, & on en a abattu pour l'embellisse-ment de la promenade & la beauté de la vue, plusieurs autres, sur-tout du côté du Mail, jus-

qu'à la hauteur des murailles.

Toute la Ville est environnée d'un fossé sec, & d'une contrescarpe : du côté du midi, elle est

baignée par les eaux de la Loire.

La Ville, dans saplus grande longueur, d'orient en occident, depuis la Porte Bourgogne jusqu'à la Porte Madeleine, a plus de mille toises, & elle n'en a pas six cens dans sa plus grande largeur du midi au septentrion, depuis la Porte du Pont jusqu'à la Porte Bannier.

On compte aujourd'hui dans cette enceinte quarante-cinq Eglifes ou Chapelles en tout, y compris la Chapelle Episcopale, le Séminaire,

l'Hôtel-Dieu, & l'Hôpital Général.

Pour ce qui est des autres Monumens publics : ils ne sont pas en grand nombre: tout se réduit à l'Hôtel - de - Ville, au Châtelet, au Collége, (38) à la Bibliothéque publique (39) chez les Bénédictins, au grand Cimétiere, aux Ecoles de Droit, & aux Prisons.

Il n'y a que deux Places considérables, mais qui n'ont rien de régulier. L'une, qui est la plus grande, appellée le Martroi; (40) l'autre qu'on nomme l'Etape, (41) auxquelles on peut joindre les Quatre - Coins, autre Place de beaucoup moindre étendue, avec les Cloîtres de Ste. Croix, (42) de St. Aignan, de St. Samson, de St. Pierre-le-Puellier, & le Champ St. Euverte. Il y a aussi quatre Marchés publics, qu'on peut joindre, aux autres Places. Le grand Marché, qui cependant est le plus petit; le petit Marché, qui est le plus grand, & qu'on appelle aussi le Marché de la Porte-Renard ; le vieux Marché & le Marché à la Volaille. On y peut ajouter les grandes Boucheries, les Halles & la Poisfonnerie.

On ne voit dans Orléans aucune Fontaine publique. (43) Depuis le mois de Novembre 1776, la Ville & les Fauxbourgs font éclairés

par plus de 500 reverberes.

Sous le regne de Philippe de Valois, la Ville enceinte de n'étoit pas encore d'une grande étendue; elle la Ville. étoit renfermée du côté du midi ou de la riviere. entre la Tour-Neuve à l'orient & le Pont à l'oc-

cident ; & du côté du nord, entre l'Eglise de St. Samson, aujourd'hui St. Maclou, à l'occident, & l'Eglise Cathédrale à l'orient; ce qui formoit

un quarré presque parfait, dont chacun des côtés pouvoit avoir, à quelque chose près, deux cens cinquante toises. Ainsi la Ville n'avoit alors que la sixiéme partie de l'étendue qu'elle a

aujourd'hui.

Ce quarré étoit partagé, comme il l'est encore, en quatre autres quarrés égaux, formés d'orient en occident par la grande rue, qui va depuis la Porte Bourgogne jusqu'à la Porte de la Madeleine; & du midi au septentrion, par celle qui monte depuis la Poterne jusqu'à l'Hôtel-Dieu.

J'appelle le Quartier le plus occidental des deux septentrionaux, le Quartier de l'Hôtelde-Ville; & le plus oriental, le Quartier de la Cathédrale : le plus occidental des deux méridionaux, je l'appelle le Quartier du Châtelet; & le plus oriental, le Quartier de l'Université.

#### QUARTIER DE LA CATHÉDRALE.

Dans le Quartier de la Cathédrale, il y a l'Eglise Cathédrale même, (44) entre le Palais Episcopal (45) à l'orient, & l'Hôtel-Dieu (46) à l'occident : plus bas, au midi, est l'Eglise Paroissiale de St. Pierre-Lentin, (47) & outre cela la Chapelle de St. Sauveur, (48) qui appartient à la Commanderie de St. Marc, de l'Ordre de Malthe, & qu'on croit avoir autrefois servi de Synagogue.

Il y avoit dans ce Quartier l'Eglise Paroissiale de St. Etienne, (49) aujourd'hui détruite, & la Chapelle de Ste. Colombe, (50) quine subsiste plus.

Au coin de l'Hôtel - Dieu étoit l'ancienne Porte de Paris, abattue depuis long-tems, mais dont on voit encore les gonds, & une partie de la vieille maçonnerie.

Au coin du Palais Episcopal, étoit une tour ancienne, appellée la Tour de la Fauconnerie.

#### QUARTIER DE L'HOTEL-DE-VILLE.

Dans le Quartier de l'Hôtel-de-Ville, il y a l'Hôtel-de-Ville, (51) cinq Paroisses; sçavoir, Ste. Catherine, (52) joignant l'Hôtel-de-Ville même, St. Mesmin-l'Aleu, (53) St. Maurice, alias St. Eloi, (54) St. Pierre-Empont, (55) Collégiale, & dans la même Eglise, la Paroisse de la Madeleine; & l'Eglise de St. Maclou, (56) autresois St. Samson,

La Place des Quatre-Coins se trouve presqu'au milieu de ce Quartier, (57) dans lequel on remarque, entr'autres, la rue des Pâtoureaux, (58) ainsi nommée de ces brigands qui désolerent le Royaume en 1251, sous St. Louis.

L'ancienne Eglise de St. Maclou est entière-

ment démolie.

#### OUARTIER DU CHATELET.

Dans le Quartier du Châtelet, il y a le Châtelet, (59 la Paroisse de St. Hilaire, (60) Prieuré-Cure, la Chapelle de St. Jacques, (61) proche le Châtelet, St. Donatien, (62) les Prisons, le grand Marché, le Marché à la Volaille, les grandes Boucheries, la Poissonnerie & les Halles. (63)

# DE LA VILLE D'ORLÉANS. 11

La Chapelle de St. Louis (64) ne subsiste plus aujourd'hui, & l'Hôtel de la Prévôté (65) est loué à un Particulier.

Entre ce Quartier est celui de l'Hôtel-de-Ville; au nord étoit une ancienne Porte, nommée la *Porte-Dunoise*, parce qu'elle conduisoit au Pays Dunois.

## QUARTIER DE L'UNIVERSITÉ.

Dans le Ouartier de l'Université, il y a les Grandes Ecoles, (66) qui servent aux Leçons publiques de Droit; les anciennes Ecoles, (67) où les Membres de l'Université tiennent encore leurs affemblées. La Paroiffe de St. Benoît-du-Retour, (68) l'Eglise Paroissiale de St. Pierre-le-Puellier, (69) la Paroisse de St. Flou, aujourd'hui la Conception, (70) Prieuré - Cure; celle de St. Liphard, (71) le Prieuré de Notre - Dame de Bonne - Nouvelle (72) aux Bénédictins, la Bibliothéque publique dans le même Monastere, les Carmes Déchaussés (73), autrement dits les Petits - Carmes. Il v a encore le Petit-Ambert, (74) avec Chapelle, qui étoit un hospice des Célestins d'Ambert, à trois lieues d'Orléans, dans la Forêt : l'Eglise de St. Germain (75) étoit dans ce Quartier, entre lequel & celui de la Cathédrale, au nord, étoit l'ancienne Porte de Bourgogne, dont on voit encore des restes dans la rue de ce nom, entre celle du Bourdon-blanc & le Cloître St. Etienne, & qui depuis a été reculée vers l'orient, à la distance d'environ deux cens trente toises.

Dans toute cette ancienne clôture les rues ne font ni belles, ni larges; les maifons y font étroites, serrées, & presque toutes bâties de bois.

Seconde enceinte.

8. c. 8.

Le Roi Philippe de Valois ayant donné la Ville d'Orléans à Philippe de France son Fils, crut devoir en étendre l'enceinte, & y fit aussitôt travailler. Il y avoit à l'occident de cette Ville, un Bourg ou Village, nommé Avenum, dont le territoire servit à cette augmentation; & ce fut là le premier aggrandissement de la Ville. On remarque qu'aujourd'hui même encore il y a dans ce Quartier une rue qui porte le nom de rue d'Avignon, nom probablement venu de celui d'Avenum, qui étoit le Vincent Bourg dont je viens de parler. Vincent de Beau-Bellor. spe-vais, qui vivoit sous le regne de St. Louis, fait mention de ce Bourg, & en parle de maniere à faire connoître que de son tems il ne faisoit pas encore partie de la Ville ; Est quoddam municipium, dit-il, Aurelianensi civitati proximum, quod Avenum nuncupatur.

QUARTIER DU BOURG D'AVIGNON.

Ce Quartier, auquel je conserve son ancien nom, ne fut pas mieux bâti que l'ancienne Ville : la plupart des rues, à l'exception de celle qu'on nomme rue Royale (76) qui le traverse à peu-près dans son milieu, n'en sont pas plus belles, ni les maisons plus commodes.

Ce Quartier est renfermé entre la Loire au midi, l'ancienne Ville à l'orient, la Place du Martroi au nord, & les rues qui descendent depuis cette Place jusqu'à la riviere, à l'occident.

On y remarque le Monument de la Pucelle. (77) qui étoit autrefois sur l'ancien Pont. & qu'on a placé à l'angle où la rue Royale se coupe avec celle de la vieille Poterie. On y voyoit anciennement la Chapelle de Notre-Dame des Miracles; (78) on y voit aujourdhui l'Eglise Paroissiale de St. Paul, (79) celle de Notre - Dame de Recouvrance, (80) succursale de la Paroisse de St. Laurent, hors la Ville; le vieux Marché & le petit Marché, ou Marché de la Porte-Renard, (81) ainsi appellé du nom d'une ancienne Porte qui étoit en cet endroit, & qui ne subsiste plus; l'Eglise de St. Sulpice, annexe de la Paroisse de St. Maclou, qui sert aujourd'hui de magasin. Il y avoit encore au vieux Marché, l'Aumône des Filles, (82) qui a été réunie à l'Hôpital Général. Telle fut l'étendue de la Ville, augmentée par Philippe de Valois, jusqu'au regne de Louis XI.

Sur la fin du quinzième siècle, Louis XI aggrandit la Ville du côté de l'orient; on me continua les mêmes travaux à l'occident & au septentrion, sous Charles VIII son successeur, & sous Louis XII, qui acheva l'enceinte où la Ville est rensermée aujourd'hui, sans qu'elle ait reçu depuis de nouveaux accroissemens. (83) Cette nouvelle Ville, élevée sous le regne de ces trois Rois, peut être commodément partagée en six Quartiers, deux à l'orient, deux au septentrion, & deux à l'occident. Les deux premiers sont séparés

Troifié--encein

par la rue qui vient de la Porte Bourgogne? J'appelle le plus méridional, le Quartier de St. Aignan; & le plus septentrional, le Quarde St. Euverte. Les deux septentrionaux sont séparés par la place de l'Etape, qui se trouve entr'eux & l'ancienne Ville, & par les rues qui vont de cette Place jusqu'au Mail. J'appelle le plus oriental, le Quartier du Cimetiere; & le plus occidental, le Quartier de l'Oratoire. Les deux occidentaux sont séparés par la même rue qui vient de la Porte Bourgogne, & qui traversant toute la Ville d'orient & d'occident. se fourche en deux à l'approche des deux Portes St. Jean & de la Madelaine; en sorte qu'elle laisse entre ces deux Portes un terrein en forme de triangle qui n'a rien de remarquable. J'appelle le plus septentrional des deux, le Quartier des Minimes; & le plus méridional, le Quartier de l'Hôpital Général.

## QUARTIER DE SAINT AIGNAN.

Dans le Quartier de St. Aignan, il y a l'Eglise Royale & Collégiale de St. Aignan, (84) & dans la même Eglise, la Cure du Crucifix. Il y a encore la Paroisse de Notre-Dame du Chemin, (85) autresois appellée la Chapelle de St. Aignan, qui touche presque à la Porte Bourgogne.

## QUARTIER DE SAINT EUVERTE.

Dans le Quartier de St. Euverte, il y a l'an-

cienne Abbaye de St. Euverte, (86) où sont des Chanoines Réguliers de la Congrégation de France, & dans la même Eglise, la Cure de St. Jean - Baptiste: il y a encore la Paroisse de St. Victor, (87) la Chapelle de St. Michel, (88) l'Hospice, appellé le petit St. Loup, (89) appartenant aux Religieuses de St. Loup, sans Chapelle, quoiqu'il y en ait eu une autresois; les Dames de St. Euverte qui tiennent école pour les filles, & les Freres des Ecoles Chrétiennes, pour les garçons, dont l'établissement est dû à M. Paris, Evêque d'Orléans, en 1740.

## QUARTIER DU CIMETIERE.

Dans le Quartier du Cimetiere, il y a la Paroisse de St. Michel, (90) les Jacobins, (91) les Carmélites, (92) la Maison du Bon-Pasteur, (93) destinées pour les Filles repenties, avec la Chapelle; le Séminaire, (94) l'École Royale de Chirurgie, (95) & le Grand Cimetiere, (96) y compris la Chapelle de St. Lazare, dite la Chapelle de la Communité, la Chapelle du St. Esprit & la Chapelle de Ste. Anne. (97) On y voyoit, il y a plusieurs années, la Chapelle des Trois Rois, dont le terrein a servi à aggrandir le Cimetiere de ceux de la Religion Prétendue Réformée, & la Chapelle de St. Hubert qu'on a détruite. Il y avoit encore autrefois dans le même Quartier, l'Eglise Collégiale de St. Avit, & dans la même Eglise, la Cure de St. Georges; mais l'une & l'autre ne subsistent plus; le Chapitre a été réuni au Séminaire, & la Paroisse 1 à celle de St. Michel.

# OUARTIER DE L'ORATOIRE.

Dans le Quartier de l'Oratoire, (98) il y a l'Eglise Paroissiale de St. Paterne, (99) proche la Porte Bannier, & dans la même Église, un Prieuré de même nom. La Paroisse de St. Pierre-Ensentelée, (100) les Prêtres de l'Oratoire, (101) Les Récollets, (102) dans le Couvent que tenoient autrefois les Cordeliers; les Ursulines (103): on y voyoit l'Aumône des Garçons, (104) réunie à l'Hopital Général. Dans ce même Quartier, proche les Prêtres de l'Oratoire, étoit aussi le Cimetiere des Huguenots, dont la place a servi depuis à l'établissement d'une Académie de Musique qui n'a pas fublisté.

## QUARTIER DES MINIMES.

Dans le Quartier des Minimes, il y a les Minimes, (105) les Filles de la Visitation, (106) les Nouvelles Catholiques, (107) autrement dites les Filles de la Croix; l'Hôtel de la Monnoie, (108) & celui des Spectacles. (109) Il y avoit encore autrefois la Chapelle de St. Mathurin, (110) qui a été absorbée dans les bâtimens des Religieuses de la Visitation, & la butte des Arbalestriers. (111)

La Place du Martroi se trouve entre ces deux derniers Quartiers & celui du Bourg

d'Avignon.

# QUARTIER DE L'HOPITAL GÉNÉRAL.

Enfin, dans le Quartier de l'Hôpital, il y a l'Hôpital Général, (112) les Grands Carmes, (113) de la même réforme que les Billettes de Paris; les Filles du Calvaire, (114) & le Collége de Médecine (115); la butte des Arquebusiers, (116) qui est dans ce Quartier, sert aujourd'hui de logement aux recrues de Soldats qui passent par Orléans.

En général on peut dire que dans toute cette nouvelle Ville, les rues & les maisons sont plus spacieuses, plus régulieres & plus commodes

que dans les deux premieres enceintes.

## DEHORS.

#### FAUXBOURGS.

Les dehors & les Fauxbourgs de la Ville ne sont pas à négliger. Dabord, du côté du midi, on trouve le Pont, qui communique de L'autre côté de la riviere au Fauxbourg St. Marceau. Ce Pont est composé de neuf arches, dont la plus grande a 100 pieds d'ouverture, & la plus petite 92, surbaissées en anse de panier. Il y a 1000 pieds de longueur d'une culée à l'autre, & sa largeur est de 46 pieds, y compris les parapets de 18 pouces d'épaiffeur, & les trottoirs ou banquettes, chacun de 8 pieds de largeur, enforte qu'il reste 27 pieds pour le passage des voitures. Il est terminé du côté du Portereau par deux jolis pas villons, entre lesquels est une grille fort simple

qui le ferme.

Ce Pont, qui passe pour un des plus beaux qu'il y ait en Europe, a été bâti sur les desseins de M. Hupeau, premier Ingénieur des Ponts & Chaussées, qui en a dirigé lui-même la conduite & l'exécution. La premiere pierre en sut posée le 7 Septembre 1751, à la culée du côté de la Ville, & il sut entiérement achevé en 1760.

A l'extrêmité on a pratiqué dans son alignement, entre le Portereau St. Marceau & le Portereau de Tudelle, une route plantée de deux rangées d'arbres. Cette route est précédée d'une vaste demi-lune entourée de murs à hauteur d'appui, des deux côtés de laquelle partent les deux levées qui bordent la Loire à

Porient & à l'occident.

Un peu au-dessus de ce Pont, du côté de l'orient, vis-à-vis l'ancienne Porte du Pont, à côté du Châtelet, étoit placé l'ancien Pont, (117) dont il ne reste plus que la premiere arche: on ne voit aucunes traces des deux mottes qui le partageoient. (118)

## PORTEREAU.

## FAUXBOURG ST. MARCEAU.

Le Fauxbourg St. Marceau est ainsi appellé de la Paroisse & du Prieuré de ce nom. (119) On y voit le Couvent des Augustins; (120)

19

plus haut, en remontant la riviere, l'Hôpital Royal, autrefois les Ursulines de St. Charles, (121) la Paroisse de St. Jean-le-Blanc, (122) & encore plus haut, le Couvent des Capucins. (123) Ce Fauxbourg est divisé en trois parties, qui ont chacune le nom de Portereau. (124) On appelle Portereau des Capucins, celui que l'on trouve à main gauche, au fortir du Pont, en remôntant la riviere ; Portereau de Tudelle, celui qui est à main droite en descendant, & le long duquel se trouve un nouveau Quai, terminé par une fort belle route, ornée de deux rangées d'arbres; le troisiéme placé au milieu des deux autres, & qui renferme la route qui est dans l'alignement du Pont, se nomme le Portereau St. Marceau.

Les autres Fauxbourgs tirent leurs noms des Portes auxquelles ils communiquent.

## FAUXBOURG BOURGOGNE.

Dans ce Fauxbourg il y a la Paroisse de St. Marc, (125) la Chapelle de St. Phalier, (126) aliàs de St. Gervais; au même lieu, un Prieuré du même nom, & les Religieuses de St. Loup. (127)

#### FAUXBOURG ST. VINCENT.

On ne remarque dans ce Fauxbourg que la Paroisse de St. Vincent, (128) & dans la même Eglise, un Prieuré du même nom.

#### FAUXBOURG BANNIER.

Dans le Fauxbourg de la Porte Bannier, il

y a proche la Ville, le Monastere des Chartreux, (129) & la nouvelle Chapelle des Aydes, (130) sur le territoire de la Paroisse de St. Paterne. Le Village des Aydes, qui est contigu à ce Fauxbourg, peut être regardé comme en faisant partie; il n'y a dans ce Village que l'ancienne Chapelle des Aydes, sur le territoire de la Paroisse de Saran, Village voisin.

#### FAUXBOURG ST. JEAN.

Dans le Fauxbourg de la Porte St. Jean, il n'y a aucune Eglise, ni aucun endroit remarquable: la Paroisse de St. Jean-de-la-Ruelle qui lui donne son nom, est hors du Fauxbourg, & même de la Banlieue.

#### FAUXBOURG MADELEINE.

Enfin, dans le Fauxbourg de la Madeleine; il y a la Paroisse de St. Laurent-des-Orgerils, (131) dont l'Eglise de Notre Dame de Recouvrance, dans la Ville, n'est que succursale. Dans l'Eglise de St. Laurent il y a un Prieuré de même nom. On voit encore dans ce Fauxbourg le Monastere de la Madeleine, (132) aux Religieuses de Fontevrault, & une Léproserie ou Maladrerie, sous le nom de Sanitas. (133) Auprès de la Madeleine, il y avoit autresois la Chapelle & Prieuré de St. Jean l'Evangéliste, (134) dite de l'Habit, destinée pour les Religieux du même Ordre de Fontevrault.

Il y avoit autrefois à Orléans des Béguines (135) & des Freres aux Sacs, (136) dont les Maisons

## DE LA VILLE D'ORLÉANS. 21

Maisons ne subsistent plus, & l'on ignore le

Ouartier où elles étoient établies.

La division des Quartiers de la Ville, adoptée dans cet Ouvrage, quoique conforme aux enceintes successives d'Orléans, & propre à les faire connoître, est différente de celle que suit le Corps Municipal, pour celle qui regarde la manutention de la Police & les autres objets relatifs à l'administration publique. Cette derniere a été établie par un Réglement de Police concernant les Incendies, du 7 Avril 1770; elle est marquée dans les inscriptions du nom des rues, portées à chaque coin, en exécution d'une Ordonnance du même Siege, du 10 Février de la même année.

Selon ce Réglement, la Ville est distribuée Réglem. en cinq Quartiers. Le premier, marqué sur les de Police inscriptions, No. 1, comprend ce qui est ren- les Incenfermé entre la Porte de la Tour-Neuve, la dies, Art. Poterne, le nouveau Quay, la rue Royale, le Martroi, la rue des Cures, l'Etape, les rues de l'Evêché, du Bourdon-blanc & de la Tour-Neuve, jusqu'à la Porte de ce nom; c'est à dire,

à peu-près toute la premiere enceinte.

La partie de la Ville située entre les Portes de St. Vincent, de Bourgogne & de la Tour-Neuve, bornée au midi, à l'orient & au nord, par les murs; & au couchant, par les rues de la Tour-Neuve, du Bourdon-blanc & de Hurepoix, jusqu'à la Porte St. Vincent, forme le second Quartier, marqué No. 2, auquel on a joint le Fauxbourg Bourgogne.

Le troisième, marqué No. 3, s'étend depuis

la Porte St. Vincent, dont il comprend le Fauxbourg, en passant par les rues de Hurepoix, de l'Evêché, l'Etape, la rue des Cures, le Martroi & la rue Bannier, jusqu'à la Porte de ce nom.

Cette porte, la rue qui la suit, le Martroi, les rues de la Hallebarde, des Carmes & de la Porte St. Jean, jusqu'à la Porte de même nom, & le petit Mail, renferment le quatriéme Quartier, marqué No. 4, dont le Fauxbourg Ban-

nier fait partie.

Le reste de la Ville, borné par le Quay de Cypierre, au midi; les remparts des Portes Madelaine & de St. Jean, à l'occident; les rues de la Porte St. Jean, des Carmes, de la Hallebarde & le Martroi, au nord; & la rue Royale jusqu'au Pont, à l'orient, y compris les Fauxbourgs St. Jean & de la Madelaine, compose le cinquiéme Quartier, marqué No. 5.

Enfin, le Fauxbourg St. Marceau, qui comprend les trois Portereaux, fait le fixiéme,

marqué Nº. 6.

4.

# BANLIEUE D'ORLEANS,

La Banlieue d'Orléans, terminée du côté de la Porte Bannier par la Croix qui est un peu en deçà de la Chapelle des Aydes, & par celle de la Barriere, du côté de la Porte St. Vincent, s'étend du côté de la Porte Bourgogne, jusqu'à la rue de Gradou & la Sente-au-Veneur, un peu au-delà de l'Eglise de St. Jean-de-Braye, 1 25 toises par - delà la Croix des Châtaigniers. Elle finit du côté de St. Jean-le-Blanc, un peu au-delà de la Maison des Bruslis, 220 toises en deçà de la ferme des Cassines; & du côté d'Olivet, à une maison située dans le Bourg de ce nom, dans le pignon de laquelle on voit une fleur de lys. En remontant le pavé de la Source, elle va jusqu'à la Croix-Baudry, & du côté de l'Eglise d'Olivet, à la ruelle Marie, située sur la droite du chemin, 80 toises pardelà l'Eglise. La maison de la Fariniere, peu éloignée de celle du Paradis, la borne du côté de St Mesmin. Enfin, elle finit du côté de la Porte Madeleine, au sentier qui va du pavé à la Gabilliere, 140 toises en deçà de la maison du Pressoir aux Fagoues, & à la maison nommée le petit St. Jean, du côté de la porte de ce nom.

#### ENVIRONS D'ORLEANS.

On peut assurer, sans contredit, qu'il ne se peut rien voir de plus beau ni de plus riche, que tous les environs d'Orléans. Le cours de la Loire lui est commun avec plusieurs autres Villes affises sur cette riviere; mais ce qui distingue celle-ci, ce sont ses vins, sa Forêt, fon Canal, ses grands chemins, & la source du Loiret.

## VIGNOBLE D'ORLEANS.

Le terroir d'Orléans a toujours été, depuis plusieurs siécles, sécond & abondant en vignes.

& aujourd'hui c'est le plus grand vignoble de France: il a dix à onze lieues d'étendue, & comprend 25 à 30 Paroisses, entre les Villes de Jargeau & de Baugenci. On prétend qu'année commune il peut donner cent mille tonneaux de vin. Il n'est peut-être point de plus agréable spectacle à la vue, que tous ces Villages dispersés au milieu des vignes, & que la quantité surprenante de belles maisons bourgeoises femées, pour ainsi dire, entre ces vignes & ces Villages. D'ailleurs ce canton est extrêmement peuplé, & on y compte plusieurs Paroisses qui passent huit & neuf cens feux, comme Olivet, Ingré, Marigny, & quelques autres. On recueille aux environs d'Orléans de deux sortes de vin, du blanc & du rouge: parmi le blanc, celui de St. Mesmin, appelle le Génetin, est particulier au Pays. On distingue le rouge en deux especes. La premiere est connue sous le nom d'Auvernat. parce que son plant est, à ce qu'on croit, venu d'Auvergne; celui-ci a la réputation d'être fumeux & piquant, (137) ce qui n'est pas; il est au contraire très-bon à boire, mais un peu violent. Les raisins de cette espece ne sont pas fort gros; ils font connus à Paris sous le nom de Morillons, & sous celui de raisins de Blois, dans l'Anjou. Les grains en sont noirs, fort agréables au goût, & plus sains à manger que les raisins blancs; mais ils se gardent plus difficilement : les feuilles de cette espece de vigne deviennent rouges quand le raisin est mûr.

Le vin de lignage, qui est le second connu dans la Province, se fait avec différentes es-

# DE LA VILLE D'ORLÉANS. 25

peces de raisins, dont les ceps sont mêlés dans le même terroir, & que l'on confond dans la cuve. Ce vin, d'une médiocre qualité, n'est point mal-faisant. Sur quoi donc sont fondées ces imputations graves que l'on fait aux vins de l'Orléanois? Quelques Auteurs \* ont avancé \* simon. qu'il étoit défendu d'en servir à la table de nos Paulli, de Rois; mais ce fait n'est peut-être rien moins que & herb. the. véritable. (138) Quoique les vins d'Orléans Quercitan. n'aient pas aujourd'hui la réputation des vins de 6. p. 106. Bourgogne & de Champagne, ils ne sont point à mépriser, sur-tout ceux de St. Denis-en-Val, de la Chapelle, de Fourneaux & de St Ay, en rouge; de St. Mesmin, de Marigny & de Rebrechien, en blanc, qui auront toujours leur prix, & qui peuvent le disputer à tous les autres vins de France.

#### FORET D'ORLEANS.

La Forêt d'Orléans étoit autrefois fort vaste. On sçait que du tems des premiers Gaulois, le Pays Chartrain n'étoit, à proprement parler, qu'une grande étendue de bois; les Druides mêmes à qui ce canton des Gaules sembloit être affecté, paroissent avoir tiré leur nom d'un mot Grec, qui signisse un chêne; & comme Orléans étoit alors compris dans le territoire des Chartrains, sa Forêt faisoit aussi partie des grands bois dont tout ce pays étoit couvert. Du tems de François I<sup>er.</sup> elle contenoit encore cent quarante mille arpens. Rabelais lui donne trente - cinq lieues de long, sur dix - sept ou

Ciij

environ de large, si ce qu'il dit à ce sujet est plus sérieux que l'histoire de la Jument de Gargantua, & l'origine du nom de Beauce, (139) Elle commence dans le Gâtinois, proche le Bourg de Dampierre-en-Burly, à deux lieues de la Ville de Gien, d'où s'étendant en longueur durant 16 à 17 lieues, elle vient couvrir une partie de la Beauce, & sinit au Bourg d'Huisseau, vers la Ville de Meung - sur - Loire, dont elle suit le cours, sans s'en éloigner que d'une lieue & demie au plus. Elle n'a dans sa plus grande largeur, qui est aux environs de la Paroisse de Courcy, que quatre à cinq lieues, & en d'au-

tres, seulement deux ou trois.

La qualité du terrein sur laquelle elle est plantée, est différente. La partie qui se trouve dans le Gâtinois, & qui en fait près de la moitié, est d'un fond sec, sablonneux & léger; au lieu que ce qui se trouve dans la Beauce, est d'une terre glaise, fort argilleuse & difficile à pénétrer, l'un & l'autre néanmoins affez propres à la nourriture des bois jusqu'à l'âge de soixante ou soixante-dix ans; après quoi ils deviennent chargés de mousse, leur cime se desséche, ainsi que l'extrêmité des branches. Comme elle étoit autrefois d'une trop vaste étendue, par la suite des tems & l'augmentation des Peuples, il s'y est formé différentes habitations. Elle est maintenant traversée de plusieurs Abbayes, de dix-neuf Bourgs & Paroisses, d'un grand nombre de Villages & Hameaux avec leur territoire, & d'une infinité de métairies, de maisons, terres, prés & vignes.

profit seul ; quarante mille en gruerie à l'Eglise, & le restant à différens Particuliers.

Le débit du bois de cette Forêt se fait avec assez de facilité dans la Ville d'Orléans, & aux Paysans voisins, en charpenterie, solives & autres bois de construction, en merrein, lattes, échalats & cercles; ou en bûches de quatre pieds & demi de long, cotrets, fagots, charbons & autres pour chauffage. Deux petites rivieres prennent leur source dans cette Forêt: celle du Pont-aux-Moines, qu'on appelle le Cense, & la Bionne. Celle - ci commence aux étangs des Célestins d'Ambert, passe à Boigny, & tombe dans la Loire à St. Jean-de-Braye. Le Cense a différentes sources, dont les eaux s'étant réunies dans un même canal, passent à Ingrande, à Fay, à Donnery, au Pont-aux-Moines, & se jettent dans le Canal d'Orléans, au-dessus de Checy.

Nos Rois avoient anciennement le Palais de Vitry (140) dans cette Forêt, où ils prenoient le divertissement de la chasse; & comme ils y logeoient des relais en dissérens endroits, plusieurs Villages qui s'y sont élevés depuis, en ont retenu le nom de Loges, (141) comme Vitry-aux-Loges, Fay-aux-Loges, Neuville-aux-Loges, &c. Au reste; il y a peu de gibier & de bêtes sauves, dont cette Forêt n'abonde; on y nourrissoit des Bussles & des

Chameaux du tems d'Henri III, & on en voit fortir des Loups & d'autres bêtes féroces qui causent bien du désordre dans les campagnes voisines.

Toute cette Forêt est partagée en six Gardes, qui ont chacune leur Justice particuliere, & qui ressortissent toutes à la Maîtrise des Eaux & Forêts d'Orléans. La premiere de ces Gardes, à commencer du côté de Gien, s'appelle la Garde de Chaumontois; la seconde, est la Garde du Milieu; ensuite, sont celles de Vitry, de Courcy, de Neuville & de Goumâts, qui est la derniere du côté de Montpipeau. Outre la Forêt d'Orléans, il y a aux environs de cette Ville, & dans toute la Généralité, des Pépinieres Royales établies en vertu de Lettres de M. Dodun, Contrôleur Général des Finances, des 11 Mai 1723, & 15 Juillet 1724. ces Pépinieres renferment des arbres fruitiers & des arbres d'agrément : parmi ces derniers, on y trouve des ormes, des tilleuls, &c. Les pommiers, poiriers, châtaigniers, noyers, amandiers, font les plus communs des arbres fruitiers qu'on peut s'y procurer,

# CANAL D'ORLEANS.

Le Canal d'Orléans (142) est un des plus beaux & des plus utiles ouvrages, qui aient été entrepris dans le dernier siècle. Par le moyen de ce Canal toutes les marchandises qui remontent la Loire, depuis son embouchure jusqu'à Orléans, sont facilement trans portées à travers la Forêt, depuis cette Ville jusqu'à Paris, sans essuyer les incommodités des voitures de terre. Il commence à Combleux sur la Loire, une lieue au dessus d'Orléans, passe ensuite au Pont-aux-Moines, à Donnery, à Fay, à Vitry, à Châtenoy, à Coudroy, ensin à Chailly, d'où il va se jetter dans le Loing, un peu au-dessous de Montargis. Entre Vitry & Coudroy, est ce que l'on appelle le Canal de distribution, vulgairement le grand Bié, parce que les eaux qui y sont dans un parfait niveau, se distribuent du côté de Vitry, où elles commencent à couler vers Orléans, & du côté de Coudroy, où elles commencent à couler vers Montargis.

La longueur du Canal est de 18 lieues, &

il est soutenu par trente écluses.

#### GRANDS CHEMINS D'ORLEANS.

Les grands chemins (143) qui aboutissent à Orléans, rendent encore cette Ville fort recommandable. Orléans est regardé comme le plus grand passage qui soit en France, & la nécessité de ce passage en a fait naître la commodité. On en trouve toutes les avenues pavées jusqu'à une distance considérable; & du côté de Paris, le pavé n'est point interrompu entre ces deux Villes.

## LE LOIRET ET SA SOURCE.

Le Loiret est une petite riviere qui naît à une lieue au sud-est d'Orléans, dans les jardins du Château de la Source, que Mylord Bolinbrocke,

\*Receveur & depuis, M. Boutin \*, ont rendu la plus beile général des maison des environs d'Orléans. Sa source est trèsdigne d'exciter la curiosité des Voyageurs, & on la regarde, avec justice, comme une des merveilles de la France. On la distingue en grande & en petite. Ces deux sources sont à 70 toises de distance l'une de l'autre. La petite sort de dessous terre par une bouche de cinq à six pieds de circonférence; l'eau s'en éleve avec plus ou moins de force & d'abondance, selon que les eaux de la Loire sont plus hautes ou plus basses, ce qui prouve qu'elle n'est qu'un épanchement des eaux de cette riviere dont elle tire son origine. Elle s'étend ensuite dans un bassin circulaire, d'où elle s'échappe pour former un beau canal quirégne le long de la terrasse du Château, dont il fait l'ornement. La grande source, qui est au-dessous du la petite, sort par une ou-verture de huit à neuf pieds de circonférence, d'un abyme dont on n'a pu trouver le fond. On en sonda la prosondeur en 1583; mais on y employa trois cens braffes de corde inutilement. Mylord Bolinbrocke a renouvellé cette expérience sans aucun succès. Ces deux sources, par leurs crues inopinées, & fur-tout par l'impétuosité du bouillon de la petite, annoncent ordinairement les débordemens de la Loire, vingt-quatre heures avant qu'on apperçoive à Orléans aucune augmentation dans cette riviere. Ces crues, qui prouvent la communication dont nous avons parlé, indiquent que la Loire est déja débordée à quelques journées au-dessus d'Orléans.

# DE LA VILLE D'ORLÉANS. 31

La riviere que cette source produit, n'a que deux lieues d'étendue, & se jette dans la Loire un peu au - dessous de St. Mesmin, ancienne Abbaye de l'Ordre de St. Benoît, possédée aujourd'hui par les Feuillans: son cours est d'orient en occident, au lieu que celui de la Loire décrit un arc qui monte de l'orient au nord, & qui descend ensuire du nord à l'occident.

Le Loiret a ceci de remarquable, qu'il ne gele presque jamais dans les hivers, même les plus rudes; propriété qu'ont la plupart des eaux souterraines, ensorte que les moulins de la Loire devenant inutiles, ceux du Loiret ne cessent pas de traviller, ce qui est d'une extrême com-modité pour la Ville. Il est clair & froid en été; mais en hiver, plus le froid est cuisant, plus ses eaux fument de chaleur, & cette sumée engraisse les terres voisines, & les empêché de geler. Au reste, cette riviere est assez large & profonde. On y pêche des carpes, brochets, perches, anguilles, barbeaux, plies, faumons, & d'autres poissons en abondance. On le passe sur deux ponts de pierre, dont l'un est à Olivet, Village situé vers le milieu de son cours, à une petite lieue au midi d'Orléans, & l'autre auprès de l'Abbaye de St. Mesmin. (144)

Les eaux du Loiret sont dormantes, & ont un mouvement à peine sensible; elles sont transparentes & d'un verd soncé; leur saveur est herbacée, & cependant agréable. C'est le sel marin qui y domine, & non le nître, comme le dit M. l'Abbé Expilly, dans son Dictionnaire Géographique, Historique & Politique, d'après M. l'Abbé de Fontenu. On a toujours regardé l'eau du Loiret comme très-bonne à boire: le Duc de Pasterane, Ambassadeur d'Espagne en France, en 1612 & 1613, en envoyoit chercher de Paris toutes les semaines; on la puisoit à la source même, & il n'en buvoit point d'autre. Cependant ces eaux ne sont ni insipides, ni ségeres; leur mouvement est à peine sensible, leur lit est bourbeux, & elles sont remplies de substances hétérogenes. Toutes ces qualités, & la froideur qui leur est propre, nous portent à croire que leur usage habituel deviendroit dangereux.

FIN de la Description de la Ville & des Environs d'Orléans.



# REMAROUES

## HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR LA DESCRIPTION DE LA VILLE ET DES ENVIRONS D'ORLÉANS.

#### (1) ORLEANS est une Ville, &c.

In prononçoit, & on écrivoit autrefois Orliens, & cette ortographe est suivie dans tous les anciens titres. On trouve cependant Orleens dans des Lettres du Roi Charles V, de l'an 1367, & Olliens, dans le restament de Jeanne de Châtillon, Comtesse de Blois, de l'an 129... mais ces deux noms ne sont au plus que des adoucissemens du premier. Les Coutumes dûes au Vicomte d'Orléans, qui se trouvent manuscrites à l'Hôtel-de-Ville, portent Orlians; & Rabelais a employé une fois Aurelians. Cette derniere dénomination seroit la meilleure, comme Liv. II. 2.79 plus conforme au nom latin de cette Ville, Aurelianum, de 1537-L'usage ne prévaloit pas sur les regles.

#### (2) La Loire, riviere la plus considérable de France; pour l'étendue de son cours, &c

Les fources de la Loire font dans le haut Vivarais en Languedoc, & au pied du Mont Gerbier-le-Joux. Elle coule d'abord de l'orient au septentrion, tourne ensuite vers l'occident; & après avoir traversé le Velai & le -Forez, où elle devient navigable dès la petite Ville de Saint - Rambert, bien au - dessus de Roanne, elle arrose le Bourbonnois, qu'elle sépare de la Bourgogne; le Nivernois & le Gâtinois, qu'elle sépare également du Berry; entre dans l'Orléanois, continue son cours par le Blaifois, la Touraine, l'Anjou, une partie de la Bretagne,

& va se rendre enfin dans l'Océan, après une course de plus de cent cinquante lieues, par une seule embouchure, à

douze lieues au-dessous de Nantes.

Les débordemens de cette riviere sont connus par les dommages qu'ils ont occasionnés en différens tems. Le pays situé entre la Loire & le Loiret paroît en avoir été inondé à une hauteur extraordinaire. On voit encore aujourd'hui à la Paroisse Saint - Nicolas - Saint - Mesmin ... une pierre, dans le pignon de l'Eglise, derriere la porte, à main gauche en entrant, sur laquelle ont lit ce Quatrain.

> L'an mil cinq cent soixante-sept, Du mois de Mai le dix - sept, En cette place & endroit Se trouverent Loire & Loiret.

Ces inondations proviennent de la fonte des neiges des montagnes du Forez & de l'Auvergne. Nos Rois n'ont rien négligé pour les prévenir, ou du moins pour les rendre Cepie. 2. moins fréquences. Dès le tems de Charlemagne, on construisit des levées pour contenir la Loire dans son lit. Les successeurs de ce Prince les ont fait entretenir avec foin. Charles IX ordonna en 1560, que les Villes d'Orléans, Blois, Tours & Angers nommeroient des Commissaires pour veiller à cet entretien. On a depuis Lemaire, créé des Officiers en titre, sous le nom de Turcies & Tom. I. ch. Levées, avec lesquels MM. les Intendans des Généralités d'Orléans, Moulins, Bourges & Tours, chacun dans

qui doivent être faits chaque année, selon les Etats arrêtés au Conseil, pour reparer les levées.

La Loire, excepté dans les tems d'inondation & de grosse crue, coule assez tranquillement. Son lit est formé d'un beau sable fin & de gros cailloux, dont la plupart

son département, sont les adjudications des Ouvrages,

font transparens.

Elle est médiocrement poissonneuse: parmi ses poissons de passage, on distingue le Saumon, l'Alose & la Lamproie. Ses eaux font diaphanes, absolument sans odeur & sans Exam. chym. des eaux de Ses eaux iont diaphanes, abid la Loire, par faveur, légeres & très salubres, M.Guindant

P. 9, 21, &c.

25.

# SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 35

(3) L'antiquité de cette Ville remonte jusqu'aux tems les plus reculés de l'Histoire des Gaules, &c.

La Ville d'Orléans est-elle la même que celle qui est nommée Genabum par César dans ses Commentaires ? Cesta bell. Cette question a donné lieu à plusieurs Dissertations pour cap. 2. & contre. Les bornes d'une note ne me permettent pas de l'éclaircir avec quelque étendue. Je me contenterai de dire que les preuves en saveur de l'affirmative, apportées par le sçavant Adrien de Valois, & plus récemment, par MM. Lancelot & d'Amville, Académiciens, D. Duplessis, Bénéd. & beaucoup d'autres, me paroissent sans Mém. dell'a-réplique. En esset, il sussit de lire ce que César, Stratet. T. S. bon, & les autres Anciens ont écrit de Genabum, pour d'autres par des les autres Anciens ont écrit de Genabum, pour des les autres Anciens ont écrit de Genabum, pour des les autres Anciens ont écrit de Genabum. D'Amville, d'alircisses de la convaincus, que tout ce qu'ils en disent convient parment sa Grale. D. Duplessis de la convent a Orléans, & nullement à Gien.

En vain, pour accorder les deux sentimens, l'Auteur Merc. Août d'un Traité manuscrit sur les Antiquités de la Ville de 1733. Meung a-t-il pris le parti de supposer deux Villes du nom de Genabum, l'une in Carnuibus, qui est Orléans, ou, selon lui, Meung peut-être; & l'autre in Senonibus, qui est Gien. Cette supposition n'est aucunement sondée, & par malheur pour son Auteur, Genabum in Senonibus est encore inconnu, & le sera probablement toujours.

Il ne faut donc reconnoître, d'après tous les anciens Historiens, qu'un seul Genabum. Selon eux, ce Genabum étoit situé in Carnutibus; mais Orléans, ainsi que personne n'en doute, étoit de l'ancien territoire des Peuples Carnutes. Placée vers le milieu du cours de la Loire, dans une position qui la rendoit propre à être l'entrepôt des marchandises de ces mêmes Peuples, cette Ville étoit leur Marché commun; & c'est elle que Strabon appelle Emporium Carnutum. La communication entre elle & Chartres, étoit établie par un grand chemin, dont il subfifte encore des vestiges dans la Beauce, & qu'on nomme dans le Pays, le chemin de Cesar. Cette Ville étoit distante de 160 mille pas, aux confins de l'Auvergne; ce qui revient aux 54 lieues qu'il y a d'Orléans à Ríom. César employa quatre jours de marche pour se rendre de Sens à Genabum, avec une Armée qui faisoit diligence & marchoit sans équipages. Toutes ces preuves tirées de Célat & de Strabon, jointes à celles que fournissent l'Itinéraire d'Antonin, & la Table de Peutinger, ne permettent pas de douter que le Genabum ou Cenabum des Anciens ne soit Orléans.

## (4) Sa grandeur, &c.

L'ancienne Ville contenoit 70000 toises quarrées de superficie. La premiere accrue, en 1329, l'augmenta d'environ 30000, & la seconde, en 1456, de 200000; ce qui donne aujourd'hui (en 1777) 270 arpens de surface, non compris les Fauxbourgs, qui sont rrès-étendus. Celui de la Porte Bannier a 1500 toises (environ une lieue) de longueur. Celui de St. Marceau, du côté d'Oliver, en a plus de 1000.

On compre dans la Ville, les Fauxbourgs & les franchifes, plus de 6000 maisons, 11400 feux, & 260 rues.

#### (5) Son Commerce est l'un des plus storissans du Royaume, &c.

Orléans doit en partie à la Loire l'étendue de son Commerce. Cette riviere lui fait part des richesses des deux Mers. C'est elle qui lui apporte les denrées du Languedoc, de la Provence, du Lyonnois, de la Bourgogne, du Bourbonnois, du Nivernois, du Berry, du Blaisois, de la Touraine, de l'Anjou, de la Bretagne & du Poitou.

Sa situation, presque au milieu de la France, dans un Pays très - sertile en vins & en bleds, augmente ses avantages. Les grandes routes qui y aboutissent, & qui vont se se rendre aux extrêmités du Royaume, lui ouvrent de

nouveaux débouchés.

Outre le Commerce de spéculation, qui y est très-considérable, on y compte, 1° quatorze Rasineries, qui sont ensemble annuellement 6 à 7 millions de sucre, qui passe pour le meilleur de France; 2° plusieurs Manusactures, une de Porcelaine, une de Toiles peintes, une de Bonnets, saçon de Tunis, une de Bonneterie, toutes Royales & établies par différens Arrêts du Conseil; 3° cinq Blanchisseries de cire, dont une a le titre & le Privilège de Manusacture Royale,

Les

# SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS, 37

Les objets principaux de son Commerce, sont les Laines, les Draps, les Etosses de soie, les Toiles, les Merceries, l'Epicerie & Droguerie; la Bonneterie, sabrique la plus considérable du Royaume; les bois de construction, de charronnage, de sciage, &c. le ser; les bleds qu'elle récolte dans ses campagnes; ses Vins; son Vinaigre, qui l'emporte sur tous ceux de France; la Mégisserie, renommée chez l'Etrànger; la Tannerie; branche très étendue de commerce, dont il se fait aussi une grande exportation; les Arbres fruitiers & d'ornement; le Sasran; la Faïance; la Potèrie; la Bière; les Papiers à sucre & communs, les papiers peints; les couvertures de laine, dont il y a cinq ou six fabriques; & le Commerce de réception.

On y remarque encore les fabriques de Chapellerie en commun; & celles de Coûtellerie, dont les forces pour tondré les draps & les laines sont très-estimées, très-bonnes, & les meilleures après celles d'Angleterre; les Teintures tant du grand & bon teint, que du petit; elles réussissemment que les eaux y sont propres. On trouve aux environs d'Orléans, & dans quelques lieux de la Genéralité.

plusieurs des drogues qu'on y emploie.

Les Confitures, connues sous le nom de Cotignac, se

font à Orléans; elles ont de la réputations

On y compre deux Corps de Marchands, celui des Drapiers & anciens Marchands de soie, qui ont un Bureau dans l'Hôtel-de-Ville; & celui des Marchands Bonnetiers, tant au tricot qu'au métier, érigé en 1739. Il y à en outre soixante-dix Communautés, ou Corps de métiers, dont trente-neuf sont en Jurande. Il y avoit depuis longtems à Orléans, une Compagnie appellée des Marchands fréquentants la riviere de Loire, dont les Officiers étoient choisis par ceux qui font leur commerce par le moyen de cette riviere ou de celles qui s'y jettent, pour tenir en tout tems la riviere navigable dans toute l'étendue de son cours; & veiller à ce que son lit sût toujours de la largeur & de la profondeur nécessaires pour le passage des bareaux : c'étolt à eux à la faire curer & nettoyer quand il étoit besoin, & faire exécuter les Arrêts & Réglements rendus pour l'emplacement des moulins à eau, & pour l'entretien des chemins qui la bordent, &c. Cette Compagnie avoit aussi le soin d'augmenter le Commerce & la Navigation de la Loire, d'en procurer la liberté & la sûreté. Elle avoit la même inspection sur les autres ri-

vieres qui y abordent.

Charles VI paroît avoir été le premier qui ait songé à cet établissement de la sûreté de la Navigation & du Commerce de la Loire. Il supprima par ses Lettres-Patentes du mois de Décembre 1380, premiere année de son regne, tous les Péages établis sur cette riviere, depuis Philippe-Auguste. Charles VII ordonna, en 1458, qu'on rendroit libre le cours de la riviere, par le démolissement de ce qui pouvoit y nuire; & Louis XI prescrivit aux chemins qui la bordent une largeur convenable.

Au commencement du XVIIIe siècle, les atteintes portées à ces priviléges firent solliciter de nouveaux Réglemens, qui surent accordés par une Déclaration du 24 Avril 1703, par laquelle on octroya à la Compagnie le droit de Boîte, qui consistoit dans une imposition modique sur les marchandises, & on consirma ses anciennes prérogatives. Cet établissement si utile a été supprimé par Edit du

mois de Décembre 1772.

#### (6) Elle s'est distinguée par son amour pour les Sciences, &c.

Attaché par devoir, & plus encore par inclination, à la Ville qui m'a vu naître, que n'est-il en mon pouvoir de la peindre aussi respectable aux yeux des François & des Etrangers, qu'elle est chere à mon cœur! Mais ne cherchons point à nous le dissimuler. Je ne le dis qu'à regret, sans aigreur, & ut videntes sequamur meliora; avec beaucoup d'esprit & des talens naturels, mes Compatriotes ont rarement ce gost vis pour les Arts & pour les Sciences, qui seul peut faire valoir l'un, & régler l'usage des autres. Je me tairai sur les causes de ce phénomene moral. Mais examinons les faits, & nous verrons combien il s'en faux que nous conservions pour les Arts & pour les Sciences, cet amour qui sait éclorre, qui encourage, & qui récompense les talens & les études. L'Homme de cabinet y vit ignoré, ou cultivé par un petit nombre échappé à l'épidé.

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 38

titie commune, & affez sage pour préserer sa médiocrité, ses lectures & ses veilles, à l'aisance d'un état moins pénible peur-être, mais plus fûr & plus court pour aller à la fortune. Les Scavans, les Amateurs éclaires des Arts. qui honorerent cette Ville, ceux qui l'honorent encore, y port la na furent-ils, y sont-ils encore accueillis avec cette distinc- del'Averiff. tion qui leur est due ? Virtus laudatur & alget. Que sont devenus les deux ou trois mille Enudians en l'Université? Fuimus, disoit, il y a quelques années, un des Professeurs M. Breton, actuels, bien capable cependant de soutenir la réputation cours public de certe célebre Ecole. Que sont devenus les deux Son de rentrées ziétés Littéraires, qu'Orléans posseda quelque tems ? Ou'est devenu l'établissement du Concert ? Ou'est devenu . &c. &c.

## (7) Les Grands-Hommes qu'elle a produits, &c.

Orléans compte parmi ses Théologiens, Denis Petau; Li célebre par la variété de ses talens & la profondeur de ses connoissances; Nicolas Isambert, Docteur de Sorbonne Simion Demuys, Professeur Royal: parmi ses Jurisconsules, l'immortel Robert-Joseph Pothier: parmi ses Historiens, Garard Dubois, Prêtre de l'Oratoire; Abraham - Nicolas Amelot de la Houffaie, Politique profond : Michel Levassor, Ecrivain hardi & satyrique : parmi ses Littérateurs, Jacques Bongars, habile Politique, & critique éclaire; Nicolas Thoynard, scavant Antiquaire; Nicolas Gedoin, célebre par ses Traductions. Je ne nomme point Etienne Dolet, cet habile Imprimeur, qui eut une fin si malheureuse ; le Chevalier de Cailly, ce Poëte ingénieux & delicat, dont la Muse étoit si facile, qu'il est rare de trouver une inversion dans toutes ses Pieces; Tassin, Ingénieur & Géographe; Guillemeau, excellent Chirurgien; les Corneille & les Perelle, Peintres; Château & les Simone neau, Graveurs; Ducerceau, Architecte; Hubert & Godard Sculpteurs, &c. &c.

Si l'Histoire manuscrite des Grands-Hommes de l'Orléanois, qui se trouve dans le cabinet d'un Magistrat M. Jouse, qu'Orléans se glorisiere d'avoir vu naître , devient un jour ancien Conpublique, on y verra que cette Ville a été le benceau Bailliage.

d'une foule d'hommes distingués dans les Arts & dans les Sciences. Heureux, si ces exemples pouvoient ranimer un jour l'amour des belles connoissances & le goût des études utiles l

#### (8) A la tête d'une Duché-Pairie, &c.

Les Historiens ne disent point dans quel tems l'Orléanois fut érigé en Pairie. Il y a apparence que ce fut sous la seconde Race; il appartenoit alors au Duc de France. qui avoit sous lui les Duc des Provinces. Robert-le-Fort. tige de la Maison qui est aujourd'hui sur le Trône, est connu dans nos Histoires, sous le nom de Comte & de Marquis d'Orléans, qu'il transmit à sa postérité. Cette Ville faisoir alors partie du Duché de France, réuni à la Couronne par Hugues Capet, arriere-petit-Fils de Robert.

On ne sçait pas précisément l'époque de l'érection, d'Orléans en Duché. Il est certain que cette Ville portoit ce nom avant Philippe de Valois; quoique M. Polluche ait avancé le contraire dans la premiere Edition de cer Ouvrage, & qu'il ait repris Lemaire, d'avoir attribué à cette Ville un titre qu'elle ne portoit pas. La preuve s'en tire des Lettres-Patentes de ce Prince, où il est dit qu'il baille à Philippe son second Fils...pour sa provision - & apanage, le Duché d'Orléans, & la Comté de Valois. ma. Gé-Philippe de Valois donna cet Apanage à Philippe son

néal. de Fr. fecond Fils, en échange du Dauphiné, qui avoit été cédé 176. Manusc, de à ce Prince par Humbert, dernier Dauphin de Viennois, Gives, pag. & qu'il lui ôta pour en avantager Jean, son aîné. Les Lettres en furent données à Maubuisson le 16 Avril 1344, selon

le P. Anselme, ou le 11, selon M. Dupuy.

Lemaire, qui écrit que le Roi St. Louis, avant de partir T. I.p. 85. pour son second voyage d'Afrique, avoit donné en apa--nage à son Fils Philippe, depuis Roi, surnommé le Hardi, la Ville & Duché d'Orléans, s'est trompé, en prétendant,

Hin. Ge- quoiqu'après MM. de Sainte-Marthe, que Philippe, avant néal de Fr. de monter sur le Trône, avoit possedé Orléans; erreur Onlatrou- que l'on croit être démontrée dans une Dissertation pardans ce ticuliere à ce sujet, où l'on rapporte les Lettres d'Apanage de ce Prince, en 1269, dans lesquelles non seulemens

# SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. AT

Orléans n'est point compris, mais d'où il est au contraire formellement exclus.

Ce que Lemaire & nos autres Historiens ont oublié. c'est qu'Orléans avoit auparavant fait partie du douaire des Reines, Isabelle de Hainaut, & Marguerite de Provence; l'une Femme de Philippe-Auguste, l'autre Femme de St. Louis. Le douaire de cette derniere Princesse, composé de la Cité d'Orliens, é Chastiau-nuef, é Checi, é Nonvilliers, sans en excepter Clari, lui fut échangé contre Corbeil, Poissy, Dourdan, &c. Par Lettres du Roi son Mémoires Mari, données à Paris au mois de Juin 1260, Jeanne de Dourdan, Mari, données à l'aris au mois de Juin 1200, Jeanne de Dourgan, de Bourgogne, Femme du Roi Philippe de Valois, eur de Lescorn, p. 262.

pareillement son douaire assigné sur Orléans, pour quoi Manusc. de Manusc. de Corde de La Louis de il fut fait réserve à cet égard dans les Lettres d'Apanage 268. de Philippe son second Fils, premier Duc d'Orléans,

#### (9) Un des plus anciens Diocèses de l'Eglise Gallicane, &c.

Les Auteurs de notre Histoire, pour relever la gloire de Sauffeius; l'Eglise d'Orléans, en rapportent les commencemens au temps même des Apôtres, & prétendent que St. Akin, l'un T. II. p. 133. des 72 Disciples, avec un Diacre nommé Eodal, en a été I. p. 15. le fondateur, l'an 69 de J. C. Mais rien n'est moins certain que cette origine. Les actes du Martyre de St. Savinien, fur lesquels seuls elle est appuyée, sont des pièces si peu authentiques, que les Réformateurs du Bréviaire d'Orléans en 1700, en ont non-seulement ôté l'Office de St. Altin, qui s'y lisoit, & qui étoit composé sur ces actes, mais en ont encore esfacé jusqu'au nom de ce Saint, qu'on ne trouve plus dans le Calendrier. Ajoutez ce qu'on lit dans Sulpice Sévere, que la Religion Chrétienne fut reçue affez tard dans les Gaules, où elle L. II. p. 150. ne s'établit, selon M. de Tillemont, que dans le second Mém. pour l'Hist. Eccl. siècle; & comme alors Orléans étoit une Ville ruinée, T. IV. & par-là peu propre à devenir le Siege d'un Evêque, il s. D. est plus naturel de croire, que ce n'est que depuis le rétablissement de cette Ville par l'Empereur Aurélien, c'està dire, sur la fin du 3e. siecle, qu'elle a reçu cet honneur. St. Euverte même, le premier Evêque d'Orléans que nous

connoissons avec quelque certitude, n'a siègé que beat-

coup plus tard, étant mort vers l'an 201.

L'Evêché d'Orléans étoit autrefois suffragant de l'Archevêché de Sens; mais en 1626 il en fut démembré, & mis sous l'Archevêché de Paris.

Ce Diocèse se divise en six Archidiaconés, qui sont ceux, 1 d'Orléans, ou le grand Archidiaconé; 2 de Pithiviers, 3 de Beauce, 4 de Sologne, 5 de Baugenci, 6 de Sully.

#### (10) Un Gouvernement de Province, &c.

Le Gouvernement de l'Orléanois renferme plusieurs. Mic. de Lacaoix, Géo-Provinces, qui sont l'Orléanois propre, la Beauce & Pays Chartrain, le Perche-Gouer, le Vendômois, le Blaisois, & la plus grande partie du Gâtinois, qu'on appelle Gâtinois Orléanois. Il est borné au nord par l'Isle de France, dont une partie jointe à la Bourgogne, le borne encore à l'orient; au midi par le Nivernois & le Berry; & à l'occident, par la Touraine & le Maine, Autrefois il étoit plus étendu, & comprenoit en outre le Nivernois, le Berry, la Touraine, l'Anjou, le Poitou, le Pays d'Aunis & l'Angoumois.

Les Gouverneurs d'Orléans ne remontent pas plus haut que nos guerres avec les Anglois. Avant cette époque, les Ducs, les Comtes & les Baillis en faisoient les sonctions. Depuis même, il arriva souvent que ces derniers surent en même tems Gouverneurs, ou Capitaines, comme on

les appelloit alors,

Le premier Gouverneur connu à Orléans, est Henri de Lemaire , T. I. p. 224. Louvain, sous Charles V, déplacé en 1368, parce qu'il fut soupconné d'avoir autorisé une querelle entre les Officiers du Duc d'Orléans & les Ecoliers de l'Université. Il paroît qu'il n'étoit Gouverneur que de la Ville; du moins il ne prenoit que ce titre ; mais ses successeurs le surent de toute la Province.

En 1522, l'Office de Bailli fut séparé pour la seconde fois de celui de Gouverneur; mais on y joignit, en 1567, la Place de Lieutenant au Gouvernement, en la personne de M. de Balzac d'Entragues; ce qui dura jusqu'en 1645.

Por la rem. Ces Lieutenans au Gouvernement datent de presque aussi loin que les Gouverneurs. Il y en avoit à Orléans des 1393,

Aujourd'hui il y a un Gouverneur & trois Lieutenans Généraux dans ce Gouvernement, sans compter les Gouverneurs particuliers, les Lieutenans de Roi des Villes & Châteaux des différentes Provinces qui le composent.

Ce Gouvernement ressortit entiérement du Parlement de Paris. On y compte quatre Présidiaux & trois Bailliages Royaux. Les Présidiaux, sont ceux d'Orléans, de Chartres, de Blois & de Montargis, tous établis par Henri II, à l'exception de celui de Montargis, qui est de la création de Louis XIII, en 1638. Les trois Bailliages, sont ceux de Gien, de Dourdan & de Vendôme.

#### (11) Une Intendance, &c.

On pourroit tirer l'origine des Intendans, de ces Commissaires appellés Missi Dominici, qu'on commença à envoyer dans les Provinces, sous le regne de Louis le Gros, pour éclairer de près la conduite des Ducs & des Commes. Ce qu'il y a de certain, c'est que Henri II jugea à propos d'établir des Commissaires - Intendans dans les Provinces, pour y exécuter ses ordres. La Généralité d'Orléans sut créée par ce Prince en 1558. Suivant le Code Marillac, leur Commission ne devoit durer qu'un an; elle sut ensuite sixée à trois, comme elle l'est encore aujourd'hui. Le premier Intendant connu à Orléans, est M. Charles de Lamoignon, Maître des Requêtes en 1569.

La Généralité comprend douze Elections, qui font celles, 1. d'Orléans; 2. de Pithiviers; 3. de Baugenci; 4. de Montargis; 5. de Gien; 6. de Clameci; 7. de Blois; 8. de Romorantin; 9. de Dourdan; 10. de Chartres; 11. de Châteaudun; 12. de Vendôme. Elle renferme 1149 Paroisses, en ne comptant le principal lieu de l'Election que

pour une seule.

## (12) Un Bailliage & Sioge Présidial, &c.

La création des Baillis est très ancienne: on en trouve à T. L. p. 244. Orléans, dès l'an 1107, sous Philippe, pere de Louis le Gros. Charles VI, en 1388, les rendit sédentaires, & leur ordonna de s'adjoindre des Lieutenans Généraux, qui pussent les aider dans leurs sonctions. Dès avant cet Edit, en 1348, il y en

D iv

avoit un à Orléans. Depuis on y joignit des Lieutenaus particuliers. Le premier qui soit connu, est de 1460.

Au mois de Septembre 1537, François I. créa fix Conseillers au Bailliage d'Orléans, pour connoître & juger de toutes les causes civiles & criminelles, & avoir voix délibérative avec le Bailli & ses Lieutenans. Enfin, Henri II, par un Edit du mois de Janvier 1551, établit des Juges Préfidiaux dans tous les Grands Bailliages. Ils furent installés à Orléans le 18 Juin 1552, au nombre de douze. Depuis cette époque, il a paru différens Edits, qui ont accru & diminué successivement le nombre de ces Officiers, Par celui du mois d'Août 1764, les deux Offices de Présidens au Présidial ont été réunis à ceux de Lieutenant Général & Criminel. Déja par celui du mois de Mars 1749, la Prévôté avoit été réunie & incorporée au Bailliage. Cette Jurisdiction étoit très-ancienne, & l'on voit, dès l'an 1067, Lemaire, un Malbertus, Prévôt d'Orléans, qui signa en cette qua-T.I. p. 2/4 lité une Charte du Roi Philippe I. Cet acte, que Lemaire qualifie mal-à-propos de donation faite à l'Abbaye de St. Symphorien & St. Samson d'Orléans, est au contraire la donation de cette Abbaye à l'Eglise de St. Martin-des-

de Campis , aut Maric.

Champs de Paris. Aujourd'hui le Bailliage & Siege Présidial, est composé d'un Grand Bailli, d'un Lieutenant Général, d'un Lieutenam Criminel, d'un Lieutenant Particulier Assesseur Civil & Criminel; d'un Chevalier d'Honneur, de deux Con-· seillers d'Honneur, dont les charges seront supprimées à la mort des titulaires; de seize Conseillers, de deux Avocats & d'un Procureur du Roi; d'un Greffier Civil, & d'un Greffier Criminel, Le Lieutenant de Police y a séance.

Lorsque le Bailliage marche en Corps dans les cérémonies publiques, il se fait accompagner par le Guet. Cette Compagnie est fort ancienne à Orléans. Celui qui la commandoit, se nommoit autrefois le Maître du grand & du Lemaire, petir Guet. Il existe une Ordonnance de Charles, Duc. 18. Guon, d'Orléans, en date du 10 Mars 1460, qui contient cinquante-cinq Articles, & qui a été approuvée par le Roi Henri II, le 25 Janvier 1549, dans laquelle, entre autres dispositions, on voit que le Maître du grand Guet avoit commandement sur les Bigames, & non Clercs; qu'il pouz

Foit faire marcher au nombre de trente, au lieu & à l'heure que le Sergent leur ordonnoit, ayant chacun une salade en tête, une cuirasse, des gantelets aux mains, une hache & une épée. Ce même Officier étoit tenu de conduire les mariées Bigames, c'est-à-dire, celles qui épousoient des hommes veuss, ou les veuves qui se remarioient, jusqu'à la Cour-le-Roi au Châtelet, où se faisoit une danse, & de les ramener à leur logis; pour quoi on lui faisoit présent d'une pièce de gâteau pour aller baire. Il accompagnoit aussi le Roi de l'An-gui-l'an-neuf, & partageoit avec lui les présens que ce dernier recevoit.

L'Office du Maître du grand Guet fut supprimé au mois de Juin 1564, par Charles IX, qui créa en sa place un Chevalier & Capitaine du Guet, à l'instar de celui de Paris, avec les mêmes droits & prérogatives, dont jouissoit le Maître du grand Guet. Le premier qui en sur pourvu, sur Rolland de Semellon, Ecuyer, Homme d'Armes de la Compagnie de M. de Sipierre, Gouver-

neur d'Orléans, le 3 Juillet 1564.

Cette Compagnie est composée aujourd'hui d'un Chevalier-Capitaine, d'un Lieutenant, d'un Greffie. Contrôleur, de huit Brigades, & de vingt-deux Archers. Leur unisorme est un habit bleu, paremens, doublure, veste & culotte rouges, & boutons jaunes, avec s'étoile dessus.

Les Clercs des Notaires & des Procureurs au Châtelet d'Orléans, ont une Jurisdiction connue sous le nom de Bazoche, qui jouit des mêmes prérogatives que celle de Paris. Les Officiers qui la composent, & qui sont élus tous les trois ans par la Communauté des Procureurs, ont de tems immémorial le droit appellé communément Le droit de Ban, qui consiste à percevoir douze livres seize fols aux premieres nôces, & fix livres huit fols aux fecondes, de tous les Gentishommes, Officiers d'Epée & de Robe, Bourgeois vivans noblement, Employés dans les affaires du Roi, & Praticiens. Les Huissiers n'en payent que la moitié. Ce droit s'étend fur tout ce qui est gouverné par la Courume d'Orléans. Baugenci seul en est exempt, en envoyant une fois l'année, le jour de St. Nicolas, comparoître pardevant les Officiers de cette Bazoche, Ils sont aussi en possession d'installer les LieuArt, 54

tenans du Bailliage, la premiere fois qu'ils montent &

Cette Jurisdiction n'est pas nouvelle. On trouve dans Euvres de les Œuvres de Clément Marot, une Ballade, sous le titre Marot, la Haye, 1700, de Cry du Jeu de l'Empire d'Orléans, concernant cette T. I. p. 222. Bazoche, dont le premier Officier se nomme Empereur.

Outre le Bailliage & le Présidial, on compte dans Orléans dix-sept Justices Seigneuriales, dont chacune est composée d'un Bailli, d'un Procureur-Fiscal, & d'un Greffier.

## (13) Un Bureau des Finances, &c.

Le Roi Charles VI, l'an 1331, ayant divisé les Trésoriers de France en quatre Départemens ou Généralités, qui comprennent tout le Royaume, Orléans se trouva dans la Généralité de Languedoui, qui sut établie à Bourges, sous laquelle il est resté jusqu'à l'établissement de la Généralité d'Orléans. Ce sur le Roi Henri II qui la créa par Edit du mois de Septembre 1558; mais elle sut supprimée peu de tems après. Le Roi Charles IX la créa de nouveau par son Edit donné à Paris au mois de Septembre 1573; & vérissé à la Chambre des Comptes le 23 du même mois. Lemaire observe que cependant elle n'eut lieu que deux ans après, en 1575.

Par l'Edit de Juillet 1775, enregistré à la Chambre des Comptes de Paris, le 12 Août de la même année, la connoissance du Domaine, qui ressortissoir à la Chambre des Comptes de Blois, a été attribuée au Bureau des Finances

de la Généralité d'Orléans.

Ce Bureau, après plusieurs changemens dans le nombre de ses Officiers, & qui lui sont communs avec les autres Bureaux du Royaume, se trouve aujourd'hui composé de deux Présidens, vingt-cinq Trésoriers, dont un est Chevalier d'Honneur, deux Avocats & deux Procureurs du Roi, & d'un Greffier.

#### (14) Une Universué, &c.

L'Etude du Droit est très - ancienne à Orléans, quoide Givès. que l'établissement de l'Université ne date que du 14.

siécle. Matthieu Paris, dans la Vie de Henri III, Roi d'Angleterre, parle d'une sédition arrivée à Orléans, l'an 1236, dans laquelle furent rués par les Habitans, plusieurs Ecoliers de Droit de grande condition. Adrevalde. Moine de Fleury, aujourd'hui St. Benoît - fur - Loire, nous donne encore un témoignage bien antérieur & plus singulier de l'ancienneté de cette Etude, On voit aussi dans un ancien Cartulaire de St. Euverte, que des par- De Miras. ticuliers demeurans à Orléans, prenoient la qualité de I. cap. 25. Professeurs ès Loix. Quoiqu'il en soit, cette Université composée de la seule Faculté de Droit, a toujours été célebre, soit par le mérite de ses Professeurs, soit par le nombre & par la qualisé de ses Enudians. Parmi les premiers, on distingue Anne du Bourg, depuis Conseiller au Parlement, pendu & brûlé à Paris en 1559, pour cause de Religion; le Docte Charles Dumoulin; Jean Coras, depuis Conseiller au Parlement de Toulouse, tué aussi pour cause de Religion en 1572; Guillaume Fournier; Antoine Leconte; François Florent; François Ory, en latin Ofius ; Jacques de la Lande ; Michel Prévôt de la Janués; R. J. Pothier; & pluseurs autres que cette Université célebre compte encore de nos jours parmi ses Professeurs. Les plus connus de ses Etudians, ont été Jean Renchlin, connu par ses démêlés avec les Moines; Erasme; Guillaume Budée; Jean Sleidan; Jean Calvin; François Houman; Lambert Daneau; Guy Coquille; Théodore de Beze ; Paul Mérule ; Jacques - Auguste de Thou ; Charles Fevret; le scavant du Cange; Denis Godefroy; Vincent Placeius; Charles Perrault; Christophe Wagenseil, &c. &c.

Cerre Université, sameuse sur-tout par l'Etude du Droit Canon, sut consultée par Henri VIII, Roi d'Angleterre, Rapin de sur l'affaire de son divorce. Les députés que ce Prince lui d'Angl. T.6. envoya, furent le Chevalier François Brian; Fox, depuis 297, édit de Evêque d'Hereford, & M. Paget. Sa décision fut absolu- 1749. ment semblable à celles que donnerent les autres Univer-Leures. fixés que l'on avoit également consukées. Henri III, Roi de France, eur aussi recours à ses lumieres, & lui demanda son avis sur la validité des mariages des enfans de famille.

sans le consentement de leurs peres.

Lemaire,

#### (15) Une Maîtrise des Eaux & Forêts, &c.

Lemaire, Les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts d'Orléans sont T. I. ch. 73: fort anciens. Les Ducs d'Orléans en avoient établi dès le 14e. siècle. Le premier, nommé Messire Jean d'Huy, se trouve en 1322. Ils sont aujourd'hui au nombre de deux. Les Officiers qui tiennent ce Siege à Orléans, sont deux Maîtres Particuliers; un Lieutenant de Robe-Longue; un Garde-Marteau; un Procureur du Roi & un Greffier en Ches. Il y a en outre deux Capitaineries des Chasses; celle de Beauce & celle de Sologne.

# (16) Une Jurisdiction Consulaire, &c. L'établissement de la Jurisdiction Consulaire dans la Ville

A. I. p. 312. de Paris, par le Roi Charles IX, parut si avantageux, que ce Prince en fit bientôt de semblables dans les principales Villes du Royaume. L'Edit de création pour Orléans, fut donné à Fontainebleau au mois de Février 1564, vérifié au Parlement le 6 Mars suivant, & enregistré au Bailliage d'Orléans, le 21 du même mois. Le 18 Juin de Regist. des la même année, se fit la premiere nomination par cent notables Marchands convoqués, qui élurent pour Juge, au Greffe. François Colas, Sieur des Francs; & pour Consuls, François Stample, Louis le Masne, Jean Salomon, & Guillaume Aubry. Ces Officiers allerent prêter serment au Parlement, le 13 Octobre; ce qu'ils ont continué de faire à chaque Election jusqu'en 1566, que le Roi, sur la représentation qui lui fut faite, des dépenses que les Jurisdictions Confulaires étoient obligées de faire pour ces voyages, rendit une Déclaration, portant qu'à l'avenir le serment se feroit fur les lieux, pardevant les Baillis, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans. Le Parlement, dans l'enregistrement de cette Déclaration, réserva que ledit serment se feroit par présérence devant le premier des Présidens, Conseillers & Maîtres des Requêtes, qui pourroit se trouver sur les lieux. Aujourd'hui ils prêtent serment devant le premier d'entre eux.

L'Election des Consuls se fait en présence des Maire & Echevins, & des notables Négocians qui votent tous.

Trois députés du Consular ont droit d'assister à celle des Maire & Echevins, & ils ont place dans le banc des anciens Maires, en vertu d'une transaction passée le 6 Mars 1696; entre les Maire & Echevins d'une part, & les Consuls d'autre part; par laquelle ceux-ci convinrent que les Charges & Offices des Assessers, qu'ils avoient achetés, seroient réunis au Corps de Ville. Cette transaction a été consirmée par le Conseil de Monseigneur le Duc d'Orléans, & depuis par un Arrêt du Conseil d'Etat.

Les Consuls, à leur établissement, occuperent la grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, qu'ils quitterent ensuite pour prendre une maison devant l'Eglise de St. Pierre-Ensentelée, où ils demeurerent jusqu'en 1596, qu'ils reprirent leur Salle, qui leur sut échangée au mois de Juillet 1688, pour celle qu'ils occupent aujourd'hui.

Ce n'est qu'en 1716 qu'on a commencé à nommer quatre Conseillers assissant , mais fans voix délibérative, pour aider les Consuls dans l'examen des affaires, & leur

en faire le rapport.

#### (17) Une Chambre des Monnoies, &c.

Orléans est une des Villes de France où l'on a le plus frappé de Monnoie, sous la première Race de nos Rois. Traité des Le grand nombre qui s'en trouve dans les cabinets des p. 85, 143, curieux de ces sortes de monumens, le justifie assez. Sous la seconde Race, cette Ville fut une des dix que l'Empereur Charles le Chauve choisit en 854, pour y ouvrir de nouveau des Hôtels de Monnoie, que Charlemagne, pour arrêter la hardiesse des faux monnoyeurs, avoit restreint à un seul, qu'il avoit établi dans son Palais. Sous la troisième Race, on continua de monnoyer à Orléans, jusqu'au regne de François Iet, durant lequel il ne paroît pas qu'on y travaillat. Ce Prince ne fait aucune mention de cette Ville dans son Edit, donné à Soissons le 14 Janvier 1540, par lequel il enjoint de mettre sur les mon--noies une lettre de l'alphabet, pour faire connoître le lieu de leur fabrique.

Le Prince de Condé s'étant saiss d'Orléans en 1562, les

des Monn. P. 353.

Histoire de Religionnaires y établirent une Monnoie, pour y frapper Prance de la coin du Roi; ce qui dura jusqu'à la Paix, qui se sit Popeliniere, l'année suivante. Depuis, en 1646, le Roi Louis XIV, par de la Cour Arrêt de son Conseil d'Etat, du 19 Septembre, ordonna le rétablissement d'une Monnoie dans Orléans, au vieux Hôtel de la Monnoie, ou autre lieu plus commode en ladite Ville, & en envoya l'exécution à la Cour des Monnoies. Nous ne voyons cependant pas que cette difpotion ait eu son effet. Enfin, la Monnoie d'Orléans a été rétablie par Edit du Roi, donné à Paris au mois d'Octobre 1716, qui ordonne que les especes qui y seront sabriquées ou réformées, seront marquées de la lettre R. On commença à y travailler le 25 Août 1718.

La Jurisdiction de la Monnoie est aujourd'hui composée de deux Juges-Gardes, d'un Contrôleur Contre-Garde d'un Procureur du Roi & d'un Greffier. Il v a en ourre un Directeur-Trésorier, un Essayeur, un Graveur, & plusieurs Monnoyeurs & Ajusteurs du Serment de France.

#### (18) Une Election, &c.

Les Conseillers en l'Election datent leur institution ? Lemaire , T. I. ch. 72. de la prison du Roi Jean, en 1356: ils n'étoient alors que pour un tems. Ce fut sous Charles VII, & selon quelques - uns, sous Louis XI, qu'on les créa en titre d'Office. Il y avoit en 1403, un Jean de l'Etoile Elu à Orléans. Lors de la réformation de la Coutume, en 1509, on ne comptoit dans cette Jurisdiction qu'un seul Officier; mais lors de la derniere réforme, en 1585, il s'en trouva jusqu'à sept. Ce Siege est aujourd'hui composé d'un Président, d'un Lieutenant, de six Assesseurs, d'un Procureur du Roi, & d'un Greffier.

#### (19) Un Grenier à Sel, &c.

Philippe le Long fut le premier qui mit un impôt sur Lemaire, le sel, par un Edit du 25 Février 1318; mais il déclara T.I. ch. 74 en même tems, que son intention n'étoit point que la Gabelle du sel sût incorporée à son Domaine, & qu'elle durât toujours. En 1344, Philippe de Valois l'augmenta & institua les Magasins & Greniers à Sel; ce qui lei fit

Zonner le nom de Salique par les Anglois. Cet impôt n'est devenu perpétuel, que sous François Ier; la Gabelle sur mise ensuire en Ferme par Henri II. Le premier Bail est

de 1547.

Il y avoit un Grenier à Sel à Orléans dès 1389, dont Loit Grenetier M. Etienne Molet. Charles VII, en 1455. accorda aux Echevins d'Orléans le privilége de vendre cette denrée; privilége dont ils jouirent sous les regnes suivans iusqu'à celui de Henri II. On voit encore dans l'Hôtel - de - Ville un magasin souterrein, qui a retenu le nom de Sallouer.

Cette Jurisdiction est composée aujourd'hui d'un Président, d'un Grenetier, d'un Contrôleur, d'un Procureur

du Roi, & d'un Greffier.

#### (20) Une Maréchausse, &c.

Avant 1720, il y avoit à Orléans deux Compagnies de Maréchauffée, l'une sous les ordres du Prévôt Général, & l'autre sous ceux du Prévôt Provincial. Mais en cette année le Roi supprima par un Edit du mois de Mars. toutes les Maréchaussées du Royaume; & par une Déclaration du 9 Avril suivant, il établit à Orléans un Prévôt Général, & cinq Lieutenans, dont deux à Orléans, l'un desquels a depuis été transféré à Gien; un à Chartres, un à Blois, & un à Montargis. Ces quatre Départemens forment ensemble trente-six Brigades.

Outre ces Officiers, il y a dans la principale Ville de chaque Département, un Affesseur, un Procureur du Roi de la Maréchauffée, & un Greffier, qui servent pour l'instruction des Procès criminels qui se poursuivent au nom

du Prévôl.

#### (21) Chef d'un Royaume, autrefois détaché, &c.

Après la mort de Clovis I, en 511, les Etats de ce Prince furent partagés entre ses enfans, qui prirent tous le nom de Rois. Thierry fut Roi de Metz; Clodomir, d'Or-16ans; Childebert, de Paris; & Clotaire, de Soissons. Le Royaume d'Orléans comprenoit tout le milieu de la France. Cest-à-dire la Beauce, le Maine, l'Anjou, la Touraine, Note. Cast. & le Berry. Clodomir ayant été tué la seçonde année de Henr. Valese

la guerre de Bourgogne, en 524, & ses freres, au préjus dice de leurs neveux, s'étant mis en possession de ses Etats, le Royaume d'Orléans pris fin, après avoir duré l'espace de 13 ans seulement. Il est vrai que dans le second partage de la France, fait entre les enfans de Clotaire, en 561, les Provinces que Clodomir avoit possédées, étant tombées pour la plus grande partie dans le lot de Gontran, cela a donné lieu à plusieurs Ecrivains de l'appeller, aussi-bien que ses successeurs, Roi d'Orléans, quoiqué cette Ville eût été regardée comme faisant alors partie du Royaume de Bourgogne, dont Gontran prit le titre, & que conserverent les Princes qui lui succederent.

#### (22) La part qu'on l'a vu prendre aux grands événemens de la Monarchie, &c.

Conquise par Clovis, après avoir passé successivement fous la domination des Druides, & fous celle des Romains, la Ville d'Orléans, est restée inviolablement attachée aux Monarques qui, depuis ce Prince, ont gouverné l'Empire François. Cette fidélité à ses Souverains légitimes, lui a fait partager les vives secousses dont notre Monarchie a été Rem, 24 & agitée en différens tems. Les Normands, si funestes à la France dans le 9. siécle, ravagerent cette Ville, & y mirent le feu à deux reprises. L'or seul put l'en garantir une troisième fois. Dans des tems moins reculés, les Anglois, sous le Roi Jean, en 1356, & sous Charles V, en 1367, tenterent, mais envain, d'attaquer Orléans. Le patriotisme de ses Habitans, leur avoit sait abattre les Fauxbourgs, & les principales Eglises qui pouvoient servir de retranchement à l'ennemi. Il s'en vengea sur les environs qu'il dépeupla d'hommes & d'animaux. Les malheurs de la France augmenterent sous Charles VI. A la mort de ce Prince infortuné, la plus grande partie du Royaume passa aux Anglois. Orléans devint le boulevard de ce qui restoit au légitime héritier de la Couronne. Tout le monde connoît la belle résistance que firent nos peres assiégés, fous la conduite de la Pucelle, & du célebre Bâtard de Dunois; résistance qui sauva le Royaume. Orléans prit aussi beaucoup de part aux affaires de l'Etat, pendant la prifon

prison de François I. Elle fut une des Villes données pour caution à Henri VIII, Roi d'Angleterre, lors du Traité Rapin-Thoyde Moore, figné le 30 Août 1525, par lequel on conclut Liv. 15, edit. une alliance défensive entre cette Couronne & celle de de 1749. France; & elle s'empressa d'envoyer ses Lettres d'obligation. Mais enfin, Orléans éprouva, dans le seizième siécle, les influences de cet esprit de discorde & de fanatisme qui s'étoit emparé de toute la France, à l'occasion des guerres de religion. On peut consulter nos Annalistes sur le détail des excès qui s'y commirent dans l'es-marque 24, pace de trente-deux ans. Le Protestantisme s'y étoit introduit en 1557, par un jeune homme, nommé Colombeau, S. Guyon, qui s'associa un Serger, nomme François de Lasie; un Cardeur, nomme Jean Chenet; un second appelle François Doubte; & cinq autres personnages semblables. Ils firent en peu de tems un grand nombre de prosélytes. Le premier Ministre de cette Société naissante, sut Ambroise le. Balleur, envoyé par les Protestans de Paris; on y joignit ensuite Antoine Chandieu, aussi député de Paris, & Faget, Genevois.

La mort du Duc de Guise, tué aux Etats de Blois, en 1588, fut le signal de nouveaux troubles. La Ville d'Orléans se joignit à celles de Paris, Chartres, Rouen &c. Elle eut le malheur d'entrer dans cette Ligue fameuse. qui disputa si long - tems le Trône à ce Héros, que ses vertus auroient du y faire monter, si sa naissance ne l'y eût pas placé; à ce Prince, dont la mémoire est si chere à rous les cœurs François; à ce Roi, que de tous je nommerois le meilleur, si le jeune Héritier de son sceptre, qui marche si glorieusement sur ses traces, né dans des tems plus heureux; & avec des qualités semblables. ne nous promettoit de plus belles destinées encore, en nous faifant entrevoir des sentimens aussi nobles, aussi tendres, aussi paternels.

Les plus zélés partifans de cette Ligue à Orléans, y formerent en 1590 une Confrairie, sous le nom de Jesus, ou du petit Cordon, qui fut dirigée par un Cordelier, célebre Prédicateur, nomme le P. Maurice Hilaret. » Cette n nouvelle dévotion, dit Symphorien Guyon, établie fans » autorité légitime, sous prétexte de religion, tendoit insen-

» siblement à une espece d'anarchie contraire à l'Etat. & and » bien de la République. » Le Moine séditieux, qui en avoit été le principal moteur, reçut à sa mort, arrivée à là fin de 1501, des honneurs qu'on ne rend qu'aux perfonnes les plus distinguées; l'Evêque & les différens Corps de la Ville affisterent à ses funérailles, qui furent faites aux dépens du public , le premier Janvier 1592. On y prononça une Oraison funebre; & il existe encore dans les cabinets des curieux, un Recueil in-40. de vers en plusieurs langues, à son honneur, imprimé à Orléans

par Saturnin Hotot, en 1592.

L'abiuration de Henri IV, en 1593, porta le derniez coup à cette Lique, dont les plus honnêtes gens éroient déja dégoûtés. Dès le mois de Février 1594, avant le Sacre du Roi, les Habitans d'Orléans, qui n'avoient pris le parti de la Ligue, que pour la conservation de la Foi Catholique, envoyerent leurs Députés vers Sa Majesté, pour en obtenir une treve de trois mois, qu'elle leur accorda par Lettres - Patentes, données à Mantes le premier Février 1594. Ils n'en attendirent pas l'expiration; car yers la fin de ce même mois, M. de l'Aubespine, Evêque d'Orléans, ayant assisté au Sacre avec quelques Députes de cette Ville, sollicita l'Edit de réduction, qui fut vérifié au Parlement, le dernier jour de Février, & enregistré au Bailliage d'Orléans le 5 Mars, malgré les oppo-sitions des Membres de la Confrairie du petit Cordon.

#### (23) Les diverses révolutions qu'elle a souffertes, &c.

L'époque précile de la fondation d'Orléans, est couverte de ténebres, comme celle de presque toutes les grandes Villes. Il y a apparence que c'est aux Carnutes, dans le territoire desquels elle le trouvoit, qu'elle doit son établissement. Sans doute elle se soumit aussi au gouvernement des Druides. Mais conjecturer, comme a fair Lemaire, Lemaire, que ceux-ci la bâtirent environ 350 ans après le Déluge, ce n'est point éclaircir la question, & c'est trop donner à l'esprit de systèm. Pour ne rien dire qui ne foit appuyé d'autorités respectables, nous avouons n'avoir rien trouvé de certain sur cette Ville, jusqu'à Jules - César

qui, à l'occasion de Vercingentorix, s'en empara, l'an de cas de Bela Rome 702, la ruina presque totalement, & réduisit tout lo gall. Lib. le pays sous son obéissance. Elle étoit connue alors sous le nom de Genabum . & continua de le porter jusqu'à l'an 274, qu'Aurélien, selon l'opinion la mieux fondée & la plus accrédirée, étant vesu dans les Gaules, la rebâtit, l'augmenta, & lui donna son nom, qu'elle conserve encore des Emp., aujourd'hui, en la nommant Aurelianum, dont s'est formé, par corruption, le nom d'Orléans. Cette Ville devint. à cette époque, plus importante qu'elle n'étoit auparavant lorsqu'elle ne tenoit que le second rang parmi les Places des Carnutes.

Telle est l'étymologie la plus probable du nom d'Orléans, dont quelques Auteurs ont mal-à-propos attribué le rétablissement à Marc-Aurele. Les médailles de cet Empereur, trouvées en 1643, sous les fondemens de quelques murailles de l'ancienne enceinte d'Orléans, que M. de Netz, Evêque de cette Ville, faisoit abattre pour Telan. achever son Palais Episcopal, prouvent seulement que Marc - Aurele y a fait faire quelques travaux, mais non qu'il l'ait rebâtie en entier. Tous les Historiens déposent en faveur d'Aurélien.

Orléans, conquise par Jules-César, resta sous la domination Romaine, & eut fans doute le même gouvernement que le reste des Gaules, jusques vers l'an 498, que

Clovis la foumit à son Empire.

Après la mort de ce Prince, elle devint Capitale d'un Royaume particulier, qui cessa bientôt, par la réunion de Voy. la tes route la Monarchie Françoise, que sit en sa personne marque au Cloraire I, en 558. Son Fils Gontran prit le titre de Roi d'Orléans & de Bourgogne, en 563. Il eut pour successeurs, Childebert, mort en 596, & Thierri II, mort en 616. Dès l'an 613, Clotaire II s'étoit emparé de tout l'Empire François. Les Provinces, qui avoient formé fous les regnes précédens le Royaume d'Orléans, firent partie de celui de Bourgogne & de Neustrie, sous Clovis II, en 644, & Clotaire III, en 660. Thierri III. premier Roi Fainéant, mit fin pour la derniere fois à ces perits Royaumes particuliers, & régna feul. Sous ses successeurs il se fin des démembremens sans nombre, qui à la

Vay. la remarque 8.

vérité ne porterent pas le nom de Royaume, mais n'es furent pas moins de petites Souverainetés indépendantes. Orléans éprouva le fort commun des autres Villes. Elle devint le partage des Comtes qui la gouvernoient, & qui se rendirent héréditaires sous la seconde Race. Hugues Capet, Duc de France, Comte de Paris & d'Orléans, qui parvint à la Couronne, en 987, réunit Orléans au Domaine Royal. Philippe de Valois l'en détacha en 1344, pour en apanager Philippe, son second Fils. Plusieurs Princes de la Maison de France en ont joui successivement à ce titre. Monseigneur le Duc d'Orléans, aujourd'hui Apanagiste, est le 18c. depuis Philippe, & le 4e. en ligne directe, depuis Monsieur, Frere de Louis XIV.

#### (24) Les Sièges remarquables qu'elle à soutenus, &c.

L'an de Rome 702, & 52 ans avant J. C. Orléans ; Kaji de belle gan. L. 7. appellé alors Genabum, fur pris par Jules-César, qui y mit le feu, & le ruina de telle sorte, que l'année suivante y étant venu camper avec deux Légions, il fallut construire des baraques pour loger le Soldat.

En 451, Artila, Roi des Huns, mit le siege devant Orléans. Il étoit déja entré dans la Ville, qu'il commençois à piller, lorsqu'il sut obligé de se retirer à l'arrivée de l'armée Romaine, conduite par Aetius, à qui St. Aignan, Evêque d'Orléans, étoit alle demander du secours à Arles, où ce Général résidoit. Cette retraite se fit le 14 Juin, jour que M. de Valois voudroit qu'on solemnisat, de la même p. 2017. col 1. maniere qu'on solemnise le 8 Mai, en mémoire de ce que les Anglois, en 1429, leverent à pareil jour le siege qu'ils avoient mis devant Orléans.

Wotit. Gall.

Annal. Ber-

tin.

cap. 7.

En 856, quelques Normands vinrent jusqu'à Orléans

qu'ils pillerent le 18 Avril.

Neuf ans après, en 865, ces Barbares, qui avoient re-Adverald, monté la Loire une seconde fois, pillerent dereches Or-

léans, & mirent le feu à la Ville.

En 1428, le 12 Octobre, les Anglois, sous la conduite Siege d'Orl. du Comte de Salisbury, affiegerent Orléans, dont le siege p. 1 & 32. dura jusqu'au 8 Mai de l'année suivante, qu'ils surent

contraints de le lever, par la valeur de la Pucelle & du Bâtard de Dunois.

En 1562, pendant les premiers troubles de la Religion, Lemaire; le Prince de Condé surprit Orléans le 2 Avril. Les Ré-41. formés y abolirent l'exercice de la Religion Romaine & renverserent les Eglises.

Le & Février de l'année suivante, le Duc de Guise, qui Ibid. commandoit l'armée Catholique, vint mettre le siege devant Orléans; & sur le point de s'en rendre maître, il fut assassiné par Poltrot. Après sa mort, on travailla à la Paix, dont les articles furent fignés le 10 Mars, &

Orléans remis sous l'obéissance du Roi.

En 1567, le 28 Septembre, le Capitaine la Noue 1812. Chap; furprit Orléans; les Réformés acheverent d'y ruiner 430 les Eglises, & , entr'autres , la Cathédrale qu'ils avoient épargnée aux premiers troubles. Cette Ville ne revint au Roi, qu'après les Edits de pacification, du 23

Mars 1468.

La nouvelle de la mort du Duc de Guise. & du Cardinal son frere, tué au Château de Blois, le 27 Décembre 1988, fit prendre les armes aux Orléanois. qui assiegerent la Citadelle, dont ils s'emparerent le dernier jour de Janvier 1589. Ils se déclarerent pour la Ligue, & ne se soumirent à Hénri IV, qu'après la conversion de ce Prince, en 1594.

#### (25) Les Conciles qui y ont été affemblés, &c.

Il s'est tenu à Orléans onze Conciles, Synodes ou Assem- J. Sirmunds. · blées de Prélats.

Gallia.

Le premier Concile fur tenu sous Clovis I, le Dimanche 10 Juillet 511, par les Evêques des Provinces sujettes à ce Prince. On y fit divers réglemens pour la Discipline Ecclésiastique. Ce Concile est le premier qui se soit tenu dans les Gaules Françoises. (On y trouve les vrais principes du droit de Régale.)

Le second fut tenu par l'ordre de Childebert & de ses

freres, le 23 Juin 533, sur le même sujer.

Le troisième, sous le même Childebert, & pour le même fuger, le 7 Mai 538.

Eiik

Le quatrième, en 541, sous le même Prince, pour le rétablissement de l'Evêque Marc.

Le cinquieme, encore sous le même, le 28 Octobre

549, contre les Nestoriens & Eurychiens.

Le sixième Concile, en 645, sous Clovis II, contre un Hérétique Monothélite, qui étoit venu répandre ses erreurs en France.

En 766, le Roi Pepin tint à Orléans une Assemblée, composée des Prélats & des Grands Seigneurs de son

Royaume, à l'occasion de la guerre d'Aquitaine.

Sous le Roi Robert, Etienne & Lisoie, Clercs d'Orléans, qui suivoient les erreurs des Manichéens, surent condamnés dans une assemblée de Prélats qui se tint à Orléans, en présence de ce Prince, en 1022. Glaber écrie 1017; mais il se trompe. La preuve s'en tire d'une charte du Roi Robert, donnée en faveur de l'Abbaye de Saint-Mesmin, & datée d'Orléans: Anno Incarnationis Dominis Mélanges Melmin, & dates d'Orseans. 28, indictione quintà, quando P. Labbe, M. XXII, Regni Roberti Regis 28, indictione quintà, quando Stephanus herefiarches & complices ejus damnati funt & arfi

Aurelianis.

Environ l'an 1127, il se tint un Concile à Orléans, où présida Umbault, Legat Apostolique, ainsi qu'il se voit par une Lettre de Godefroy, Abbé de Vendôme; mais on ignore quel en fut le motif, & ce qui s'y passa.

En 1411, dans le différend des Maisons d'Orléans & de Bourgogne, on assembla un Synode, auquel présida l'Archevêque de Sens. Il y fut jugé que l'excommunication lancée par le Pape Urbain V, contre ceux qui troubloient le Royaume, ne pouvoit regarder le Duc d'Orléans.

Enfin , la derniere Assemblée de Prélats, tenue à Orléans, fut ouverte le 15 Décembre 1478, au sujet de la Pragmatique-Sanction, que le Roi Louis XI vouloit faire observer

dans fon Royaume.

Il ne sera pas inutile de remarquer, qu'en 1562, après que le Prince de Condé se fut rendu maître d'Orléans, les Réformés y affemblerent le 25 Avril un Synode national, qui est le troisième de ceux qu'ils ont tenus en France.

Aux Conciles & Assemblées de Prélats, renus à Orléans, nous croyons devoir joindre les Etats généraux, qui y ont été convoqués plusieurs sois par nos Rois.

Les premiers s'y tinrent l'an 649, sous Clovis II. La Reine Nanthilde sa mere, Régente du Royaume, y sit élire Flaochat, Maire du Palais de Bourgogne.

En 666, fous Cloraire III, Ebroin, Maire du Palais, convoqua les feconds, dont en ignore le fujet, dans un Fauxbourg de la Ville, nommé de Sr. Marc, ou de St. Marceau.

Nous avons mis au rang des Conciles, l'Assemblée tenue par Pepin, en 766, que quelques Auteurs mement au

nombre des Etats généraux.

Selon Lemaire, & Gnyon qui l'a copié, Louis le Débonnaire les assembla de nouveau en 830, à l'occasion de la révolte de ses enfans.

Les annales de St. Bertin, sous l'année 832, parlent d'un Parlement qui devoit se tenir à Orléans au mois de

Septembre. On ignore s'il eut lieu.

Hugues Caper, en 988, affembla à Orléans les Seigneurs François & Bourguignons, pour affocier, en leur préfence, Robert son sils à la couronne.

Philippe I, en 1077, tint son Parlement, comme on parloit alors, dans son Palais du Châtelet, où il sit plu-

sieurs donations à l'Abbaye de Fleury.

Sous Louis Legros il se tint à Orléans un Parlement, devant lequel ce Prince renvoya le Comte d'Auvergne, pour l'obliger à dédommager les Eglises de cette Province qu'il avoit ruinées.

Au mois d'Octobre 1439, Charles VII fit l'ouverture des Etats généraux qu'il avoit assemblés à Orléans, pour y traiter de la Paix avec les Anglois & de la délivrance de Charles, Duc d'Orléans, fait prisonnier à la Bataille

L'Azincourt, en 1415.

Enfin, les derniers y furent convoqués par François II, au mois d'Octobre 2560; mais ce Prince mourut avant leur ouverture, qui ne fut faite que le 13 Décembre suivant, huit jours après sa mort, par Charles IX son frere, qui succéda à sa Couronne.

#### (26) Cent aures choses de cette nature, &c.

Parmi les choses remarquables, autres que celles expliquées ci-dessus, je me contenterai d'en distinguer deux:

1º la Société Royale d'Agriculture, autorisée par Arrêt du Conseil d'Etat du 18 Juin 1761, présidée par M. l'Intendant de la Généralité, en qualité de Commissaire du Roi, & composée de vingt Membres; un Sécretaire perpétuel, douze Associés résidens, & douze Correspondans, presque tous Laboureurs.

20. La Jurisdiction du Point d'honneur, composée de deux Lieutenans des Maréchaux de France, dont un par Commission, d'un Conseiller-Rapporteur, & de deux Secretaires-Greffiers. Ce Tribunal a sous ses ordres plusieurs Archers, qui se nomment de la Connétablie. L'Office de Lieutenant fut créé par Edit du mois de Mars 1693. Le premier pourvu fut Jean-Maximilien Midou, Chevalier, Seigneur de Cormes.

#### (27) Le consour de ses murailles, &c.

Catherine de Médicis ayant eu Orléans pour son douaire, Lemaire . T. I. p. 274en 1566, commenca à y planter, sur les remparts, des ormes, dont on prétend que quelques-uns subsistent encore aujourd'hui derriere l'Eglise de St. Euverte. Charles IX en ordonna la continuation, par ses Lettres du 25 Septembre 1571, & ils ont été renouvellés en différens tems, depuis qu'on a pris le dessein d'embellir la Ville, & d'y faire des promenades plus régulieres.

Celle que l'on connoît aujourd'hui sous le nom de Mail. a tiré cette dénomination d'un jeu de Palmail, établi sur ce rempart, & autorisé par des Lettres-Patentes du Roi Henri IV, du 10 Juillet 1598; & au sujet duquel il existe une Ordonnance du Prévôt d'Orléans, du 14 Avril 1601, qui prescrit au Fermier de ce Jeu, & aux Joueurs, de laisser cette promenade libre en hiver, à quatre heures après midi; & en été, à sept heures du soir,

### (28) La Porte Bourgogne, &c.

Lemaire. Au-dessus de cette Porte, est une statue en pierre, de T. I. P. 17. Louis XI, qui y est représenté à genoux devant celles de la Vierge & de St. Aignan. Elle fut posée, lorsque ce Prince fit enfermer de murs le Fauxbourg, appellé alors Fauxbourg de St. Aignan, & accroître la Ville de ce côté

en 1466. La tête en fut abattue aux seconds troubles de la Religion, en 1567; & celle qu'on y a substituée, fait un très-mauvais esset. La statue de St. Aignan, qui avoit été abattue, sut replacée.

· On lit au-dessous de celle de Louis XI, ces vers en let-

tres gothiques.

Ici voyez le Roi pourtraist,
Louis onzieme, qui parfaist
A Saint Aignan, puis en briefs jours
A clos les murs, fossés & tours.
Ses bienfaits lui soient examen.
Priez pour lui, dites Amen.

#### (29) La Tour-le-Roy, &c.

Vis-à-vis cette tour, étoit une butte, ou cavalier, appellée la Motte-Tonneau, qu'on avoit rasée pour embellir la promenade, & sur le terrein de laquelle on avoit disposée un plan d'ormes en quinconce. Mais depuis deux ou trois ans, cette butte a été sermée de murs, & le terrein abandonnée aux particuliers qui possédoient des maisons dans le voisinage, & qui y ont planté des jardins. Outre ce cavalier, il y en avoit quatre autres sur les remparts; un près le guichet de la Brebis, nommé la Motte-Sanguin, qui est aujourd'hui applani & planté d'ormes en quinconce; un autre également applani au chevet de l'Eglise St. Euverte; la Motte-Gauthier, dans l'enclos des nouvelles Catholiques; & la Motte-Bruneau, sur laquelle est placé le moulin de l'Hôpital-Général, près la Porte Madelaine.

#### (30) A la place même de la Citadelle, &c.

Les partis qu'entretenoit dans Orléans la différence de Lemaire religion, engagerent le Roi Charles IX, en 1563, à y faire construire une Citadelle qui pût lui répondre de la fidélité des Habitans. L'ordre en sut donné au Sieur de Sipierre, Gouverneur, qui y sit travailler vivement, & la mit en état de désense l'année suivante. Il devoit aussi

faire démolir les fortifications de la Ville; mais quelle qu'en fût la raison, l'ordre ne s'exécuta que sur deux ou trois tours, qui même n'avoient jamais été entièrement achevées. Après la morr des Guises, en Décembre 1588,

achevées. Après la mort des Guises, en Décembre 1588,
Antiquités Roscieux, Ecuyer du désunt Duc, à qui Duchêne donne
des Villes de mal-à-propos la qualité de Maire d'Orléans, étant venus
en poste de Blois dans cette Ville, y sit prendre les armes
aux Habitans, qui assiegerent la Citadelle, où M. d'Entragues, Gouverneur, avoit laissé son Lieutenant & quelques Soldats. Ils s'en rendirent les maîtres le dernier de Janvier suivant, & acheverent de ruiner ce poste, qui les incommodoit si fort, qu'en 1594, lorsqu'ils retournerent à

Mémoires l'obéissance du Roi, ils demanderent avec instance, & de la Ligue, obtinrent qu'il ne seroit à l'avenir fait, construit, ni bâti aucune Citadelle dans leur Ville, sous quelque prétexte que

Lemaire, ce fût. Lemaire se trompe, en ne datant la démolition de 1594.

#### (31) La Tour Saint-Louis, &c.

Tous les ans, le troisième jour de Mai, les Chevaliers de l'Arc faisoient élever sur cette tour un oiseau, qu'ils abattoient à coups de sleches. Cer usage ne subsiste plus depuis 1734.

#### (32) Jardin de la Ville, &c.

Lemaire,
T. I. p. 318. Ont été pratiqués dans le corps de l'ancienne porte St.

Laurent. cette Porte étoit autrefois défendue par une grosse tour, située sur le bord de la riviere, que M. de Sipierre fit renverser en 1564, & à la place de laquelle, au tems de la Ligue, on éleva un cavalier, qu'on a ruiné depuis pour applanir le Quay, & rendre l'abordage plus facile. Dans l'enceinte de ce ravelin, les Aporthicaires d'Orléans avoient un jardin orné des plantes les plus rares, qui substitoir encore à la fin du dernier siécle.

#### (33) Dont les façades sont régulieres, &c.

C'est aux soins de MM. Ducoudray & Hudault, les deux derniers Maires, que la Ville est redevable de cerembellissement.

#### (34) La Porte brûlée, &c.

Dans le tems de la guerre des Princes, en 1652, que Mémoires l'Armée du Roi étoit campée à Sandillon, & celle des Montpensier Princes à Toury, les Orléanois, qui vouloient se con-T. II. p. 4 server dans une exacte neutralité, s'étoient mis en état de la soutenir, en resusant leurs portes aux deux partis; mais Mademoiselle de Montpensier s'étant présentée d'un côté, tandis que le Garde des Sceaux, que la Cour envoyoit à Orléans, paroissoit de l'autre, & qu'on tenoit Conseil dans la Ville sur ce qu'il y avoit à faire dans une conjoncture aussi délicate, cette Princesse quitte les Chartreux, où elle étoit, vient sur le Quay, où, à l'aide des Bâteliers du Portereau, qui s'offrirent à elle, ayant fait rompre la Porte brûlée, elle entra dans la Ville, qu'elle scut bientôt mettre dans ses intérêts, en engageant les Habitans à ne pas recevoir le Garde des Sceaux. On trouve dans le Recueil des piéces contre le Cardinal Mazarin, une Harangue burlesque en vers, faite à Mademoiselle, au nom des Bâteliers d'Orléans, contenant le narré de son entrée dans la Ville, imprimée à Orléans chez Hotot, & composée par un nommé d'Angerville.

#### (35) La Poterne, &c.

Je trouve différens noms donnés à cette Porte. Adrevalde : qui vivoit du tems de Louis le Gros, l'appelle la Poterne de St. Benoît, du nom de l'Eglise de ce Saint, dont elle lis S. Benedet voisine: Posterula, qua usque hodie Santti Benedicti di-L. 1. cap. 19. citur. Elle est appellée Postica aglerii, dans un Diplôme riac. Autore du Roi Philippe I, de l'an 1080, qui confirme entr'au- Chatal. mf. tres donations faites à l'Abbaye de Fleury, aujourd'hui de p. 763. St. Benoît, par Théodoric d'Orléans, celle de la Seigneurie de St. Benoît du Retour. J'ignore entiérement la signification de ce mot aglerii. Enfin, dans l'Histoire du siege de la Ville d'Orléans par les Anglois, écrite peu de tems après le siège, cette Poterne est appellée la Poterne-Chesneau,

#### (36) La Tour-Neuve, &c.

Charles de France, Duc de Lorraine, fut envoyé prisonnier, en 989, à Orleans, où il mourut. Le continua-p. 357,

teur d'Aimoin, parlant de la prison où ce Prince infortune fut enfermé, se sert du mot de Tour : Manens verd Carolus in custodià Aurelianis in turri; sur quoi les Auteurs de notre Histoire d'Orléans conjecturent, avec assez de vraisemblance, que cette Tour est celle qu'on nomme aujourd'hui la Tour-Neuve. Cette épithete n'a rien qui puisse donner atteinte à ce sentiment.

D'Aceilly en de Cailly. Le Pont-neuf dans mille ans, s'appellera Pont-neuf.

Elle a sans doute été donnée à cette tour, après quelques réparations considérables faites dans des tems postérieurs, s'il est vrai qu'elle ne la retienne pas même du tems de sa fondation. Pour fixer l'époque de cette fondation, on ne peut mieux faire, ce me femble, que de la rapporter à la fin du neuvième siècle, lorsque les fréquentes incursions des Normands obligerent nos Rois à faire fortifier les bords des rivieres, par lesquelles ces Peuples remontoient jusques dans le cœur du Royaume. La fituation de cette Tour qui commande la Loire, & qu'une tradition constante nous a toujours dit avoir été ajoutée à l'ancienne clôture de la Ville, semble nous en

Voy. 12 Re- perfuader. On scait d'ailleurs combien Orléans a souffert marq. 24. &

des Normands. De Gestis

Après Charles, Duc de Lorraine, la Tour-Neuve servit Franc. c. 46. & 47. de prison en 991 à Arnoult, Archevêque de Rheims; Lemaire, & depuis sui, Fromond, frere de Rainard, Comte de Sens, y sut rensermé en 1015. Au reste, cette Tour n'a pas été toujours isolée, comme elle l'est aujourd'hui; elle étoit accompagnée d'autres ouvrages, qui en faisoient comme un perit Fort séparé, dont elle étoit le donjon, & qui a eu des Capitaines ou Gouverneurs particuliers jusqu'en 1579, que sur la démission d'Æneas Coustelly, au profit des habitans, la Capitainerie en fut éteinte par Lettres du Roi Henri III, & de la Reine sa mere, Duchesse d'Orléans, à cause de son douaire; laquelle suppression fut confirmée depuis par Lettres-Patentes du Roi Louis XIII. du 2 Mai 1618. Aux premiers troubles de la Religion, en 1562, les Prétendus Réformés s'étant saiss de la Tour-Neuveen renverserent la couverture, pour y placer du canon; & depuis ce tems-là elle a toujours demeuré découverte.

( 37 ) Le Fort Alleaume, &c.

Ce Fort, qui n'est autre chose qu'une grosse tour quarrée; & élevée seulement à la hauteur des murs de la Ville, qu'elle flanque, a pris son nom de Jacques Alleaume, Bourgeois d'Orléans, qui étant Receveur de la Ville, dans les années 1569 & 1570, prit soin de le faire construire. Il est aujourd'hui presque entiérement démoli.

## (38) Au Collège, &c.

Le Roi Louis XIII, par ses Lettres du mois de Mars 1617, relatives de précédentes Lettres du Roi Henri IV, son pere, du mois de Janvier 1609, confirma l'établissement d'un Collège à Orléans, en faveur des PP. Jésuites, avec permission d'acquérir les lieux qui leur seroient nécessaires. En vertu de ce pouvoir, ces Peres ouvrirent leurs classes à la St. Luc de la même année 1617, dans une maison qu'ils avoient achetée. rue de la Monnoie, près les Quatre-Coins, où ils demeurerent jusqu'en 1619, que le même Roi Louis XIII. par ses Lettres du 17 Janvier, approuva la résignation que M. de Gazille avoit fait en leur faveur du Prieuré de St. Samson, occupé alors par d'anciens Religieux de l'Ordre de St. Augustin: ils en furent mis en possession le 14 Mars de la même année, après s'être accommodés avec quatre Religieux qui restoient, & qui surent trans- T. II. p. % férés à l'Abbaye de St. Euverte. Les conditions de cet accommodement furent réglées par MM. Denis Boucher & Pierre Fougeu, Grands-Vicaires de l'Evêché d'Orléans, qui installerent les Jésuites, conjointement avec M. de Beauharnois, Lieutenant-Général.

Les Jésuites ont conservé ce Collège jusqu'au mois d'Avril 1762, qu'en vertu d'un Arrêt du Parlement, du mois d'Août de l'année précédente, on leur a substitué des Professeurs séculiers, qui y furent installés le premier de ce mois, par une députation du Bailliage.

Cette Maison étoit anciennement un Collége de Chanoines séculiers, sous le nom de St. Symphorien, qui, suivant l'usage de ces temps-là, portoit le nom d'Abbaye,

& dans laquelle Menon, Evêque de Dol en Bretagne déposa le corps de St. Samson qu'il avoit apporté à Orléans en 878, pour le soustraire à la sureur des Danois-Normands, pendant une irruption que firent ces Barbares en Bretagne. Le concours de peuples, que la dévotion pour ces reliques attira dans cette Eglise, lui fit prendre bientot le nom de St. Samfon, qu'elle joignit d'abord à celui de St. Symphorien, & qu'elle a depuis conservé seul. Hugues le Grand, Comte d'Orléans, pere du Roi Hugues Capet se démit au mois de Mai 030, en saveur d'Agave, Doyen, & des Chanoines de St. Samson, de cette Abbaye, dons il jouissoit en commande laigue & héréditaire; il leur en abandonna le titre & les revenus, aussi-bien que deux Mélans, du Eglises dans le Fauxhourg d'Orléans, St. Sulpice & Ste. P. Labbe, T. Lée, & leurs dépendances. Le Roi Louis le Jeune, à son retour de la Terre-Sainte, amena avec lui quelques Religieux du Mont de Sion, qu'il mit dans cette Abbaye : elle apparrenoit alors à St. Martin des Champs de Paris. Voy. la Re- à qui le Roi Philippe I en avoit fait don dès 1067,

marq. 12. a- vec tous les droits de Justice & de Coutumes, d'une

II. p. 524.

Chanoines Réguliers, qui desservoient alors l'Eglise de St. Martin des Champs, aient fait un établissement à St. Samson; car il y avoit encore des Chanoines séculiers au commencement du siècle suivant. Les Lettres de Louisle Jeune sont datées d'Orléans, l'an 1152, & la 16e de fon regne. Ces Religieux, auxquels Hervé, Seigneur de Vierzon, donna en 1175 le Prieuré de Framée en nifter. s. Sologne, furent réformés par le Pape Leon X, & obligés Mart. D. Marrier, p. de vivre en communauté, dont le dernier Prieur, qui possédoit ce Prieuré en commande, a été M. de Gazille, par les libéralités duquel, & de M. Lhuillier, Docteur-Régent en l'Université, le Collège a été mis en l'étax où nous le voyons. Du tems des Jésuites, on lisoit cette infcription fur la porte :

Foire qui se tenoit tous les ans le 1er. Novembre, aux environs de l'Eglise. Il ne paroît pas cependant que les

Deo optimo maximo, santissimaque Matri ac Virgini, necnon Radulphi Gazilei Parisiensis, aterna memoria consecratum, qui Sancti Martini apud Turones ex-Decanus, ac S.R.E. Pronotarius, & Doctor Sorbonicus, Societatis Jesu Collegium

hậc in urbe fundayit, anno CIO IOC XVIII.

Cette inscription a été enlevée, & on y a substitué celle-ci sur un marbre noir, en lettres d'or : Collegium

Regium. M. DCC. LXIII.

Avant l'établissement du Collège actuel, en faveur des Jésuites, il y en avoit eu deux à Orléans, sur lesquels on n'a point de détails; le premier, appellé le Collège de Justice, & le second, le Collège de Champeaux. Ce dernier est probablement le même que le Collège de Champagne. dont étoit principal en 1564, Louis Miqueau, en Latin Miquellus, connu par une Histoire latine du siege d'Orléans. Je n'ai pu découvrir d'autres actes concernant ces Colléges, que des Leures testimoniales du 15 Février 1599, données par le Sr. Duval, Principal du Collège de Justice, & qui se trouvent au Trésor de Ste. Croix.

Il paroît qu'il y a eu dans le siècle dernier à Orléans. une Académie pour l'instruction de la jeune Noblesse. Pen tire la preuve des Lettres du Grand - Ecuyer de France & du Gouverneur d'Orléans, qui permettent au Sr. Akakia d'y tenir Açadémie publique & ouverte. Elles furent registrées au Bailliage le 12 Octobre 1660.

#### (39) La Bibliothéque publique chez les Bénédictins, &c.

Le Public est redevable de cette Bibliotheque à la libé- Piro Guill. l'Université d'Orléans, où il est mort le 15 Mars 1715, talogue de cette Biblioagé de 89 ans, étant né à Tours le 28 Mars 1626. Il avoit théque, d'abord eu dessein de confier ce dépôt à MM. de la Cathédrale; mais quelques difficultés qui furvinrent, lui firent jetter les yeux sur les PP. Bénédictins de Bonne-Nouvelle qui accepterent ses propositions, & auxquels il en sit une donation entre-vifs, paffée devant Rou & son Confrere. Notaires à Orléans, le 6 Avril 1714. La premiere ouverture s'en sit après la mort du Donateur, le 9 Décembre 1716. Cette Bibliotheque, formée en partie de celle de Henri de Valois, que M. Prousteau avoit achetée en 1679. pouvoit contenir alors environ fix mille volumes d'un très-bon choix, parmi lesquels il s'en trouve plusieurs remplis d'excellentes notes & remarques manuscrites, de la main de ce Sçavam.

Elle a été successivement augmentée par plusieurs donations qu'y ont faites, en différens tems, MM. l'Abbé de Hautefeuille, sçavant Mécanicien d'Orléans, en 1724; l'Abbé le Jay de Massuere, ex-Oratorien de Rouen, mais originaire d'Orléans, en 1738; Vastins des Breaux Trésorier de France au Bureau des Finances de la Généralité de Bourges, en 1742; Arterié, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & Aggrégé au Collége de Médecine d'Orléans, en 1764; Pothier, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans, & Conseiller aux Bailliage & Siege Présidial de la même Ville, en 1772.

Cette Bibliotheque est ouverte trois jours de la semaine les Lundi, Mercredi & Vendredi, depuis huit heures du matin jusqu'à onze, en tout tems; & depuis une heure après midi jusqu'à quatre heures, en hiver; & en

été, depuis deux heures julqu'à cinq.

Les Conservateurs sont MM. le Lieutenant-Général; le le Procureur du Roi au Bailliage; le Scholastique de l'Eglise d'Orléans; le Maire de la Ville, & le R. P. Prieur de Bonne. Nouvelle, qui y font la visite deux sois l'année.

#### (40) Le Martroi, &c.

Martyrium, dont a été formé Martroy, fignifie proprement un Oratoire, ou Chapelle dans laquelle reposent les corps de quelques Marryrs; & c'est en ce sens que l'ancienne Chapelle du Grand - Cimétiere de cette Ville est appellée le Martroy-aux-Corps; mais Martyrium, dans une signification plus étendue, est un nom qu'on a donné Cett. Helle- quolqu'abusivement, aux Places destinées; comme celle-ci

Dans la Chronique de Léon de Nangis, en 1314, à l'endroit où il est parlé du supplice de Philippe & de Gaurier d'Aunoy, freres, accusés d'avoir débauché les femmes des enfans de Philippe le Bel, cette Place est appellée Mariré: in communi platia Martré cunctis videntibus vivi excoriari, &c. & ad commune patibulum Mff. de Gi- tracti, &c. M. de Givès croyoit que ce mot étoit formé de marturer, qui signifie témoignage, sondé sur ce que les Députés de la Police vont chaque jour de marché tirer

tirer des témoins du bled, afin d'asseoir le prix du pain pour la semaine, sur le prix & la qualité du bled du

marché précédent.

Sanval dit que quelques uns font venir Martroy de Descript. Matfroy, Comte d'Orléans, sous le regne de Louis le I. p. 145. Débonnaire : sa conjecture pourroit avoir quelque apparence, si ce mot étoit particulier à Orléans; mais c'est un nom générique & commun.

Dans quelques Villes, comme à Loudun, on prononce Martray: St. Pierre du Martray, dont l'infortuné

Urbain Grandier étoit Curé.

Piganiol de la Force, & après lui, M. l'Abbé de Vayrac, Nouv. Des en parlant d'une Croix qui est encore aujourd'hui dans le France, T. Martroi d'Orléans, se sont trompés, en donnant à cette V. 289. Explication Croix le nom de Martroy, qui est celui de la Place: le histor & rocce second ajoute à cette erreur, en disant que cette Croix avril 1782. est très-belle. C'est une Croix de pierre très-simple.

## (41 ) L'Etape, &c.

Ce mot dérivé du Grec grapu, uva passa, ou bien Trapuni, uva, selon Leon Tripault, est un lieu auquel ordi- Cete. Hette nairement s'expose en vente le vin ès Villes. Le Roi Fran-nism. çois II, ayant convoqué les Etats du Royaume à Orléans, arriva dans cette Ville le 17 Octobre 1560, & logea sur Guyon, Ti cette Place de l'Etape, dans la maison appellée autrefois la 1. p. 382. maison du Gouverneur, & aujourd'hui l'Intendance, bâtie par Jacques Groslot, Chancelier de la Reine de Navarre. & Bailli d'Orléans. Ce Prince y mourut le 5 Décembre suivant, avant l'ouverture des Etats, pour lesquels on avoit dressé au milieu de la Place, & vis-à-vis son Hôtel, une grande salle en charpente, où Charles IX les ouvrit le 13 du même mois, huit jours après la mort de son. Frere.

Le Prince de Condé, venu aux Etats avec son Frere le Roi de Navarre, fut arrêté en sortant de l'audience du Roi, le jour de son arrivée, le 31 Octobre. On l'enferma dans une maison, près l'Eglise des Jacobins, sur cette Place, que l'on garnit de barreaux de fer, & on fit

élever devant un Fort de briques, sur lequel on mit trois pieces de canon, qui répondoient aux trois rues principales qui y aboutissent. Ce Prince fut condamné à perdre la tête; mais la mort du Roi empêcha qu'on n'exécutât la Sentence, & il fut mis en liberté dès les premiers jours du regne de Charles IX.

#### ( 42 ) Les Clostres Ste. Croix, &c.

Dans celui de ces Cloîtres, appellé le Cloître des Libraires, est la Bibliotheque du Chapitre. Be abient & Groteste Desmahis, mort Chanoine de l'Eglise d'Orléans, rifeutibus Mi le 16 Octobre 1694, après avoir été auparavant Ministre de la Religion prétendue réformée à Bionhe, légua, en mourant, ses livres au Chapitre. Son exemple fut suivi depuis, en différens tems, par MM. Guillon & Jousset; le premier, Chantre de la même Eglise; & le second, Curé de l'Aleu-St.-Mesmin. Mais cette Bibliotheque resta pour l'usage particulier des Chanoines, jusqu'en 1713, que François Morel, Horloger, mort le 1er. Décembre de certe année, légua au Chapitre, par son testament du 13 Avril, son Cabinet, composé d'un ample recueil d'Estampes des plus fameux Maîtres, de quelques Livres. & d'un amas affez confidérable de Médailles antiques d'argent & de bronze, avec quelques autres curiofités, à condition, par les acceptans, de tenir ledit Cabinet ouvert au Public une fois la semaine, pendant deux heures, & de le représenter tous les trois ans au Procureur du Roi au Bailliage d'Orléans, qui en feroit la visite. Le Chapitre accepta le legs, & joignit au Cabinet les Livres qu'il avoit, & qui pouvoient monter à deux mille En 1735. volumes. Ils ont été ensuite augmentés par ceux que M. Gabriel de Mareau, Doyen de la Cathédrale, y a légués en mourant.

Cette Bibliotheque s'ouvre tous les Mardis à une heure après midi, jusqu'à trois heures, en hiver; & depuis quatre heures jusqu'à six, en été. Le soin en est consié à deux Chanoines, que le Chapitre nomme ou continue tous les ans.

#### (43) On ne voit dans Orléans aucune Fontaine publique, & &:

M. Polluche ajoutoit dans la premiere édition de cet Ouvrage, que » ce n'est pas un défaut, parce qu'on n'y n en a aucun besoin, & que l'eau des puits, qui y sont » en très-grand nombre, même dans chaque maison par-» ticuliere, y est très-bonne. » Cette assertion est un peu hasardée; des expériences chymiques, très-bien faites par MM. Toussaint Guindant, Docteur en Médecine de Exam chymi la Faculté de Montpellier, Aggrégé au College de Méde. & prat. des cine d'Orléans, & aujourd'hui Docteur-Régent de la Loire, &c. Faculté de Médecine de Paris; & Prozet, Apothicaire par M. Guine d'Orléans, foumises au jugement de l'Académie des 26. & suiv. Sciences & de la Société Royale d'Agriculture de cette Ville, semblent démontrer que l'eau des puits est en général contraire à la santé, & qu'il faudroit présérer l'eau de la Loire, dont ces mêmes expériences prouvent la bonté & la falubrité.

#### (44) L'Eglise Cathedrale, &c.

On lit dans la vie de St. Euverte, que nous à donnée Lemine, Surius, que ce Saint Evêque d'Orléans, mort vers l'an 391, voyant dans les premieres années de son Pontificat, que l'Eglise de St. Etienne, qu'on prétend avoir servi jusques-là de Cathédrale, étoit trop petite pour la multitude de son peuple, en sit élever une autre plus spacieuse & plus commode; que le jour de la Dédicace, pendans la célébration des SS. Mysteres, St. Euverte, qui disoit la Messe, St. Baudille, qui lui servoit de Sous-diacre, & deux autres personnes, apperçurent au milieu d'une nuée éclarante, une main qui bénit par trois fois l'Oblation, le Temple, le Clergé & le Peuple; & qu'ainsi Dieu sit lui-même la Dédicace de cette nouvelle Cathédrale, qui, en mémoire de cette bénédiction miraculeuse, prit alors le nom de Ste. Croix, qu'elle a toujours retenu depuis.

Certe Eglise sur bâtie sur les vieux fondemens d'un Château, qui contenoit autant de terrein que toute l'Eglise Rapport des & une grande partie du Palais Episcopal. En 1628, on aux Commisse découvrir les fondemens des Tours & des endroits où saires du Roi

étoient placées les portes, dont il restoit encore le massif de dehors, bâti en pierres de moëllon fort proprement taillées. On trouva aussi quelques Médailles de l'Empereur Marc-Aurele, avec la légende, Concord. Augustor.

Aniq. hist. St. Aignan, succelleur de St. Euverte, emicine conce dell'Eglise de Eglise d'une nouvelle architecture, & en sit èlever le bâti-par Hubert, ment. C'est ce que nous apprenons des Actes de la vie de St. Aignan, successeur de St. Euverte, enrichit cette ce Saint. Il est vrai que ces Actes, aussi bien que ceux de St. Euverte, sont désectueux en bien des endroits : cependant rien ne nous empêche d'ajouter foi à ce que disent leurs Auteurs, qui n'ont pas eu intérêt de tromper en tout, sur le tems de la fondation, & sur les premieres augmentations de Ste. Croix.

Cette Cathédrale, après avoir subsisté près de 500 ans, Biol. v. 64 fut brûlée avec les autres Eglises d'Orléans, en 865 lorsque les Normands, qui s'étoient emparés de cette Ville, y mirent le feu. Adrevalde écrit cependant que Ste. Croix avoit été préservée de l'incendie, quelques efforts

qu'eussent faits les Barbares pour l'envelopper. Mais la preuve du contraite se trouve dans une Charte de Carloman, donnée en faveur de cette Eglise, l'an 883: "Acheri", lamentabili Normanorum persecutione .... matris ipsius Eccle-

siæ Basilicæ à supràdictis regni persecutoribus concremata... S'étant relevée de ses ruines, elle éprouva le même sort en 999, qu'elle fut réduite en cendres une seconde fois. sous le regne du Roi Robert. L'Evêque Arnoul, Prélat riche & libéral, la fit rebâtir en partie de ses deniers, & en partie d'un trésor que les Ouvriers trouverent en creusant les fondemens. Ce troisième bâtiment

beaucoup plus magnifique que les précédens.

En 1278, comme il menaçoit ruine, Robert de Courtenay, alors Evêque, songea à le faire rétablir; il céda, pour cet effet, au Chapitre toutes les oblations qu'il percevoit dans l'Eglise, ne se réservant que dix sivres pour la cire. Il leur permit encore, suivant le consentement qu'il en avoit obtenu du Roi Philippe le Hardi, de couper autant de bois dans ses forêts, & de prendre autant de pierres dans ses carrieres, qu'il en seroit besoin. abandonnant en outre une partie considérable du terrein de l'Hôtel Episcopal, pour servir à accroître l'Eglise, suivant

le dessein qui en avoit été pris. On se servit aussi, pour subvenir à cette dépense, des 3000 liv. que les habitans d'Orléans avoient données pour se rédimer d'un droit que prétendoit le Doyen de l'Eglise d'Orléans, sur la succession de ceux qui mouroient ab intestat. Malgré ces préparatifs, ce ne fut néanmoins que sous Gilles de Pastay, fuccesseur de Robert, que l'on commença les ouvrages, & que l'on y travailla avec force. Le chef de l'ancienne Eglise étant déja tombé, l'Evêque, accompagné des Abbés de St. Benoît, de St. Euverte, de Baugenci, & de tout le Clergé, posa la premiere pierre le 7 Septembre 1187. L'ouvrage fin continué sous Berthaud de St. Denis, qui en 1300 céda au Chapitre les 10 liv. que Robert de Courtenay avoit retenues sur l'Eglise. François de Brilliac fit commencer, en 1479, les croisées du bas de la nef; mais, quoiqu'on eût travaillé en différens tems à cet édifice, il n'étoit point encore achevé en 1567, lors qu'après la surprise d'Orléans par le Capitaine la Noue, les Calvinistes le ruinerent pour la derniere fois le 24 Mars. Il ne resta sur pied que la croupe & les onze Chapelles qui l'accompagnent, avec six piliers de la nef: rout le reste fut renversé.

Voy. farq

Dès avant ces derniers troubles, il paroît que cette Eglise avoit beaucoup souffert des fureurs des Calvinistes ; ce fut du moins le motif qu'allégua le Chapitre pour obtenir l'abolition d'une redevance ridicule à laquelle il étoit renu, conjointement avec les Administrateurs de la Maladrerie de St. Lazare, envers les Bouchers de la Ville & Fauxbourgs d'Orléans. Elle confiftoir en repas appelles Ouances, où ces Bouchers affistoient avec leurs enfans, quelquefois au nombre de plus de cent vingt. On leur fournissoir douze torches , fix devant & derriere, & ce n'étoit pas zout; chaque Boucher emportoit avec lui, après le repas. la sixième partie d'un porc, & quelques langues; & pour tous ces priviléges, ils n'étoient tenus à payer au Chapitre qu'une modique somme de 20 sols 7 deniers. Charles IX, sur les représentations des Chanoines, abolir cette double redevance, par ses Leures Patentes en date du 6 Aoûr 1565.

L'Eglife resta dans un viste état jusqu'en 1598, que le Roi Henri IV, revenant de Bretagne, sit son entrée.

dans Orléans le 2 Juillet, & promit aux Habitans de la faire rebâtir. Ce Prince, par ses Lettres du 10 Août 1599, assigna les fonds nécessaires pour cette réédification; & étant revenu à Orléans avec la Reine son épouse, en 2601, il y mir la premiere pierre le 18 Avril. On a toujours continué à y travailler. Le clocher fut commencé en 1643, & fini en 1663. On l'a démoli dans la fuite, scavoir, la fleche, en 1691, & le reste en 1708, pour la construction d'un nouveau clocher qui s'y voit aujourd'hui, & qui a été posé en 1711. Les anciennes Tours qui accompagnoient la principale entrée, ont été démolies en 1726, pour faire place aux fondemens des nouvelles, & du portail qu'on commenca à jetter la même année, & auxquels on a travaillé depuis à diverses reprises. Ils furent conduits au rez de chaussée en 1735.

On voyoir précédemment, à un des jambages de l'ancienne Tour des cloches de Ste. Croix, une inscription ancienne de six cens ans, gravée dans la pierre, qui contenoit l'acte d'une manumission ou affranchissement d'un esclave, nommé Letbert, par Albert son Maître, qui étoit vassal de Ste. Croix. Elle étoit conçue en ces termes: Ex beneficio S. Crucis per Johannem Episcopum, & T. H. p. 41. per Albertum, S. Crucis Cafatum, factus est liber Letbertus, seste hâc Sancia Ecclesia. Quelques personnes Lembereus au lieu de Leibertus; mais elles se trompent,

L'Evêque, dont il est fait mention dans cet acte, est

Jean Ier, du nom, Evêque d'Orléans en 1091, sous le vegne de Philippe L

Depuis 1795 jusqu'en 1766, on n'avoit élevé les nouvelles Tours qu'à la hauteur de 42 pieds. Tous ces travaux avoient été conduits d'après les desseins, dans un goût gothique, de M. Gabriel, premier Architecte du Roi. Mais en 1766, M. de Jarente de la Bruyere, Evêque actuel d'Orléans, obtint de Sa Majesté, que les fonds pour l'entier achevement de ce Portail seroient pris sur les Economats. dont il étoit alors Directour-Général. Il chargea M. Trouard, Intendant & Contrôleur des Bâtimens du Roi, de faire de nouveaux desseins, toujours dans le goût gothique, sur lesquels on a rectifié la partie du Portail déja élevée, & continué le reste. On a frappé, à

Ludov. XV. On observera que sur cette Médaille, les Tours n'ont que deux étages, au lieu qu'elles doivent en avoir trois, selon les dessende en M. Trouard; mais le dernier ordre n'a été ajouré que depuis que la Médaille a été frappée. Ces nouveaux travaux n'ont été commencés qu'au mois de Mars 1768.

Les vitres de cette Eglise ont été peintes par Guillaume Levieil, célebre Peintre sur verre, de notre siecle, con-

jointement avec fon pere.

Le Jubé qui sépare le chœur de la nef, est un des plus magnisiques qu'on trouve en France; il a été élevé aux dépens du Roi Louis XIV, sur les desseins de M. Lebrun. L'Image de J. C. en croix, la Vierge, St. Jean, & les autres ornemens de sculpture, sont de la main de Jean - Bapusse Tuby, Sculpteur renommé. M. de Coissin, alors Evêque, & depuis Cardinal, posa la premiere pierre de cet ouvrage, le 26 Juin 1690. Elle porte cette inscription:

Anno Christi M. D. C. X. C. mense Junio, istius novi ambonis primarius lapis positus est, regnante, & sumptus verè regios suppeditante Ludovico Magno XIV, hujus Basilica Restauratori munisicentissimo, hæresi Calviniana à cujus sequacibus

destructa fuerat, intra Galliarum fines extincta.

Ponebat Petrus du Cambout de Coislin, Episcopus Aurel. Regiorum Ordinum Commendator, ac Regis primus ab Eleemosynis, Confiliisque eidem Basilicæ abs Rege ipso prafetti. P. C. C.

Des Tableaux placés aux deux autels qui accompagneme la porte d'entrée de ce Jubé, l'un est une belle copie de la Descente de croix, de Daniel de Volterre, faire en Italie par les ordres & aux frais de M. de Coislin; &t l'autre, qui représente J. C. au Jardin des Olives, est de Jouvenet.

Celui qui est placé dans le fond du chœur à l'Auret, dic de St. Mamert, a été peint par Claude Vignon, de Tours.

milieu du Sanctuaire, est de différens marbres les plus rares, & orné de bronzes sculptes par M. Vassé, dans le goût le plus achevé. C'est un présent du feu Roi

fait à l'Eglife de Ste. Croix, en 1729.

Les stalles des Chanoines, qui ornent le chœur, font d'un travail exquis. Elles sont ornées de médaillons qui représentent les principaux traits de la vie de J. C. & de trophées & de grouppes d'un très-bon goût de dessein, & de l'exécution la plus parfaite. Elles ont été faites par Jules Dugoulon, en 1706, ainsi qu'il se voit dans le ruban de la premiere médaille, en entrant par la porte du Jubé.

Dans la Chapelle de la Ste. Vierge, qui est placée au rond-point de cette Eglise, & où se trouve la sépulture de la Maison de Longueville, qui l'a fain décorer en marbre blanc & noir, on voit dans une niche, au-dessus de l'Autel, une figure de Notre-Dame de Pitié, en marbre blanc, d'une grande beauté. Elle est de la main de Michel Bourdin, Sculpteur célebre, né à Orléans, & pendu à Cléry, pour y avoir volé dans l'Eglise de Notre-Dame une lampe, après avoir fait, par ordre de Louis XIII, en 1622, le tombeau & la statue en marbre blanc de Louis XI, placés dans cette Eglise, & que l'on y voit encore.

C'est dans le chœur de Ste. Croix, & devant l'aigle, que Philippe de France, fils du Roi Philippe de Valois, premier Duc d'Orléans, est enterré, & non pas, comme l'écrivent nos Historiens, dans la Chapelle appellée des Ducs. Il y avoit autrefois un tombeau élevé en cet endroit; mais comme il incommodoit pour le Service, Tréfor de sur la requête présentée par le Chapitre à Charles, Duc d'Orléans, le 5 Février 1419, il sut ôté & placé dans la Sanctuaire du côté de l'Epîtré, vis-à-vis de cette Chapelle des Dues, où s'acquittoient quatre Messes fondées par Blanche de France, épouse de Philippe, dont le cœur repose auprès du corps de son mari. Ce tombeau a subsisté jusqu'aux troubles de la Religion, qu'il fut ruiné. Le cœur de François II, déposé dans cette Eglise le lendemain de la mort de ce Prince, arrivée à Orléans le 5 Décembre 1560, éprouva de même la fureur des Calvinistes, qui en dissiperent les cendres.

On conserve encore aujourd'hui dans cette Eglise quelques traces de la Pénitence publique : l'Evêque, ni turg, p. 125, le reste du Clergé ne prennent aucune part à la cérémonie. Le Pénitencier seul en est chargé. Le Jeudi Saint, de grand marin, il conduit, après plusieurs prieres, les Pénitens qui se traînent à genoux', en procession autout du chœur en dehors; il les ramene ensuite dans la Chapelle de St. Jean, derriere le chœur, où est son tribunal, & d'où ils sont partis. Après qu'ils ont baisé la terre, & qu'ils se sont prosternés à ses pieds l'un après l'autre, il prononce sur eux l'absolution, les asperse d'eau bénite, & les renvoie, en leur disant: faites pénitence & ne péchez plus.

Autrefois l'Eglise de Notre-Dame de Chartres, & tout le Clergé de la même Ville, avoient coutume de venir en procession à l'Eglise de Ste. Croix dans certains jours de l'année. C'est ce que nous apprenons des Lettres de Fulbert, Evêque de la premiere de ces Eglises. Ce Prélat écrivant à Thierry, Evêque d'Orléans, lui marque que les grandes occupations où ils se trouvoient à Chartres pour la réédification de leur Eglise, que le feu venoit de ruiner entiérement, (en 1200) les empêchoient de se rendre à Orléans au jour destiné, & qu'il le prioit de vouloir fouffrir qu'ils remissent cette obligation à un tems plus convenable. Le même Evêque, dans une autre de les Lettres, écrite sur le même sujet au Roi Robert, qui Epist. 87. avoit trouvé mauvais qu'on n'eût point fait cette procession, dit à ce Prince, que le triste état où son Eglise est réduite, ne lui permet pas, non plus qu'à son-Clerge, de songer à des processions éloignées, & par conséquent coûteuses. L'origine & le motif de cette procession nous sont tout-à-fait inconnus, aussi-bien que le tems où elle a cessé de se faire; à moins qu'on ne veuille dire, pour ce dernier article, que l'interruption occasionnée par l'incendie de l'Eglise de Chartres, ayant duré quelques années, elle s'est ensuite perpétuée insensiblement,

Le Chapitre est composé de dix Dignitaires, qui sont le Doyen, le Sous-Doyen, le Chantre, les Archidiacres , de Pithiviers, de Beauce, de Sologne, de Baugenci, de Sully, le Scholastique, & le Sous-Chantre; de deux Personnats, le Pénitoncier & l'Archiprêtre; de quarante-six

Canonicars, dont un affecté à la Théologale, six demi-Prebendés, & six sont de résidence étroite; & de quatre Chanoines nés, qui sont les Abbés de St. Euverte, de

St. Mesmin, de Cluny & de St. Benoît.

Outre ces dignités & prébendes, il y a encore deux Chanoines non capitulans, appellés Mamertins, établis en 1355, & nommés par le Chapitre, pour remplacer au chœur, dans le Service divin, les Chanoines malades ou absens.

L'Evêque d'Orléans nomme à toutes les Dignités & à tous les Canonicats, excepté au Doyenné, qui est électif par le Corps des Chanoines capitulans. A cette dignité est annexée celle de Grand-Archidiacre. La nomination de l'Archiprêtre se partage alternativement entre

l'Evêque & le Doven.

Les Dignitaires ont droit de porter l'habit violet & les paremens d'écarlate, les jours des grandes Fêtes & aux processions solemnelles : il paroît même, par d'anciens Actes capitulaires, que tous les Chanoines avoient anciennement le même droit, qui depuis & insensiblement a été restreint aux seuls Dignitaires.

Le Chapitre d'Orléans est uni par les liens d'une confraternité particuliere, avec le Chapitre de l'Eglise de Bourges, celui de Rheims & l'Abbaye de Cluny.

Jesus - Christ est regardé comme le premier Chanoine de cette Eglise, & le Chapitre paye tous les ans au Bureau de l'Hôtel-Dieu deux portions pour les pré-

bendes qui lui sont affectées.

Les curieux peuvent se faire montrer à Ste. Croix le modèle en petit de cette Eglise, qui est exécuté en bois avec la plus grande délicatesse; ainsi que les livres d'Epitres & d'Evangiles écrits sur vélin, par Damoiselet, & le magnifique dais qui sert aux processions de la Fête-Dieu.

#### (45) Le Palais Episcopal, &c.

Depuis qu'en 1278, comme nous l'avons dit, Robert de céd. un peu Courtenay, Evêque d'Orléans, eut donné une partie con-mpres le com-mencement. sidérable de l'Hôtel Episcopal, pour accroître l'Eglise de Ste. Croix qu'on vouloit rebâtir, les Evêques, ses

successeurs, se virent obligés dans la suite de demander au Chapitre une maison dans le Cloître pour s'y loger; ce que le Chapitre leur accorda, en exigeant néanmoins d'eux, qu'auparavant ils déclareroient ne prétendre aucune Jurisdiction dans ledit Cloître, & qu'ils n'y demeureroient que sous le bon plaisir & du consentement du Chapitre, comme il se pratiqua envers Jean de Montmorenci, par acte que ce Prélat en donna le 2 Janvier T. II. p. 249. 1358. Cela a duré jusqu'à M. de Netz, qui ayant retiré une maison bâtie sur l'ancien terrein de l'Hôtel Episcopal. qui avoit été donné à longues années, fit élever le Palais que nous voyons, & qui ne fut achevé que sous M. d'Elbene son successeur, qui fit faire le magnifique portail qui subsiste encore aujourd'hui. Pour faire ces ouvrages. on abattit une ancienne tour, appellée appellée la Tour de la Fauconnerie, du nom d'une Châtellenie appartenante à l'Evêque, de laquelle releve un grand nombre de Vassaux.

L'architecture de ce Palais, celle sur-tout du portail, en niche, qui est de la plus belle proportion, est estimée des connoisseurs. La galerie est ornée de tableaux de Bon Boulogne. On y distingue quelques dessus de porte, de la main de Snelle. Les deux statues qui étoient ci-devant dans le grand vestibule, & dont l'une représentoit un Philosophe, aujourd'hui changé en St. Pierre, placée dans le pallier de l'escalier; & l'autre offroit la Vérité, un stambeau à la main, dont on a fait une Ste. Hélene, sont de la main d'Hubert; mais elles ont été regrattées.

#### (46) L'Hôtel-Dieu, &c.

L'établissement des Hôpitaux auprès des Eglises Cachédrales, est d'une haute antiquité, aussi-bien que leur
dépendance de ces mêmes Eglises. Le Chapitre d'Orléans,
auquel appartient la Jurisdiction spirituelle de celui-ci,
a fondé deux prébendes, dont le revenu lui est affecté. la fin.

Elles surent consirmées par le Pape Alexandre III, en 1170,
sous le nom de J. C. que le Chapitre regarde comme
son premier Chanoine.

Cette maison étoit autresois desservie par des Freres

Religieux de l'Ordre de St. Augustin, que nous voyons en 1235 avoir été relevés par le B. Philippe le Berruyer. Evêque d'Orléans, de l'excommunication qu'ils avoient encourue, & dont le motif n'est point parvenu jusqu'à nous. Ces Freres y resterent jusqu'au regne de Francois Ier., qui considérant le mauvais état dans lequel les Hôpitaux étoient tombés, ordonna que dans la suite ils seroient régis pour le temporel, par des séculiers, qui rendroient leurs comptes devant les Juges Royaux. Cette Ordonnance fut confirmée par Charles IX en 1561. On mit, pour le soulagement des malades, des Filles qui, de même que les anciens Freres, suivent la regle de St. Augustin. Les constitutions qu'elles en ont tirées pour leur conduite particuliere, furent approuvées par le Chapitre de l'Eglise d'Orléans, en 1603, 1621 & 1666. Il existe une Sentence du Bailliage d'Orléans, du 28 Juillet 1604, contre les Chanoines & Chapitre de Ste. Croix, comme se prétendant les fondateurs & maîtres absolus de cette maison; mais il paroît que cela n'eut pas de suite, & ils confervent encore aujourd'hui l'inspection sur cette maison, pour ce qui concerne le spirituel.

Quant au temporel, dont les revenus sont considérables, il est gouverné par neuf personnes; sçavoir, trois Députés de la Cathédrale, & six Bourgeois nommés par

les Maire & Echevins.

L'ancienne Eglise de cet Hôpital, la seule que les Calvinistes laisserent sur pied aux troubles de 1567, a été rasée entiérement sur la fin de 1733, pour faire place aux ouvrages de Ste. Croix; & on en a élevé une autre beaucoup plus propre, quoique moins commode, dans le Cloître voisin, qui sur bénite la veille de Noël de la même année.

Le tableau de l'Autel de cette Eglife, représentant la guérison du Paralytique, se fait remarquer des connoisseurs. C'est une excellente copie faite par Estiemart. La sculpture en bois de ce même Autel est d'un nommé Verehasield, Eleve & d'après les desseins de Veitbrecht, célebre Sculpteur de l'Académie; ainsi que le Portail de l'Eglise, & les sculptures dont il est orné.

T. II. p. 99. Le P. Héliot, dans son Histoire des Ordres Religieux, a suivi de mauvais Mémoires, lorsqu'il a dit que l'Hôrel-

Dieu d'Orléans étoit autrefois l'infirmerie des Chanoines de la Cathédrale, au tems qu'ils étoient Chanoines Réguliers; mais qu'ayant été sécularisés, ils laisserent cette infirmerie pour les pauvres malades de cette Ville. Toutes ces particularités, dont aucuns titres ne font mention, paroissent autant de suppositions faites à plaisir.

#### (47) St. Pierre-Lentin, &c.

Guyon estime que le nom latin de cette Eglise, Santtus Hist. d'Ori. Petrus Lattentium, lui a été donnée de l'usage où l'on est T. I. p. 401 encore aujourd'hui d'y porter au baptême les enfans qui naissent dans l'Hôtel-Dieu, qui en est voisin; mais s'il m'est permis, comme à lui, de donner quelque chose à la conjecture, j'aimerois autant dire, qu'ayant autrefois servi de demeure à ces mêmes enfans, c'est de-là que lui est venu son nom. Il est certain du moins que ces enfans étoient élevés hors de l'Hôtel-Dieu; nous les voyons en maison locante, l'an 1256; & il est passé en dépense dans un compte de la Baillie d'Orléans : pro locagio Mff. de Gia domis baptisator. XII l. 15. f.

Quoiqu'il en soit, car nous n'avons rien de certain sur l'origine de St. Pierre-Lentin, on voit dans un vieil Ordinaire Mss. de l'Eglise d'Orléans, que le Clergé de la Cathédrale alloit en procession à cette Eglise, le Mercredi turg. p. 1840 des Cendres après Sexte, & que c'étoit là qu'on donnoit les Cendres. Die Cinerum fit Processio post Sextam ad S. Petrum Lastentium, & ibi donantur Cineres Canonicis, &

illis qui volunt accipere.

#### (48) La Chapelle de St. Sauveur, &c.

En 1183, le Roi Philippe-Auguste, qui venoit de chasser les Juiss de son Royaume, ayant ordonné que leurs Synagogues seroient converties en Eglises, les Orléanois exécuterent avec zèle les ordres de ce Prince, & fonderent des prébendes pour des Clercs, qu'ils placerent dans la nouvelle Eglise qui avoit servi de Synagogue dans leur Ville. In Ecclesta qua quondam Aurelianis fuerat Syna-lippi du unit, goga, prabendae perpetud instituerunt, dit l'Historien Rigord, nium, T. V.

Sangias, qui nous apprend cette circonstance. Sur quoi l'Annaliste 2. 10, p. 24 de l'Eglise d'Orléans soupçonne, avec assez de vraisemremarque 75. blance, que cette Collégiale est l'Eglise aujourd'hui connue sous le nom de Chapelle de St. Sauveur. Sa conjecture se trouve appuyée par le don que sit le même Philippe-Auguste de cette Chapelle, quelque tems après. aux Freres du Temple d'Orléans; les Templiers, comme chacun sçait, ayant profité presque entiérement des dépouilles des Juiss. Les Lettres de cette donation sont de

l'an 1200, & datées de Lorris.

L'Ordre des Templiers ayant été aboli au Concile de Vienne, & le Pape Clement V, qui y présidoit, ayant, par sa Bulle du 2 Mai 1312, uni les biens de cet Ordre à celui des Freres de l'Hôpital de St. Jean de Jérusalem, Priviléges de l'Ordre appelles aujourd'hui Chevaliers de Malthe; ces derniers de S. Jean de en furent mis en possession dans le Royaume, en vertu Jérusalem, des Lettres Patentes du Roi Philippe le Bel, du 26 du même mois, adressées, pour l'exécution, au Baille d'Orléans, où ces Chevaliers étoient déja entiérement établis, le 6 de Juin de l'année suivante, qu'ils affer-Origine de merent à Vincent Bogi, harencher d'Orliens, & Adelot de Lour sa femme, un estaçon à harens vendre, qui fut la Langue françoile, jadis du Temple, assis au coing de la porte Harencherie

## (49) L'Eglise Paroissiale de St. Etienne, &c.

Mémoires de la Conception.

d'Orliens.

p. 56.

Le titre paroissial de certe Eglise, une des du Prieure anciennes, & peut-être la premiere d'Orléans, fut supprimé par un décret d'Alphonse d'Elbene, Evêque, du 8 Janvier 1655, & l'Eglise réduite en Chapelle, dont le bâtiment a été depuis détruit en 1722; la desserte & les fondations portées à la Conception, où les Paroissiens lors de la suppression de la Paroisse, avoient déja été transférés. Ce dernier décret fut rendu fur la réquisition des Habitans de la Paroisse de la Conception, qui représenterent à l'Evêque, combien les réparations de la Chapelle St. Etienne, dont ils étoient tenus, leur étoient à charge.

Les Ameurs de noure Histoire d'Orléans écrivent que Lomaire, T. Il. p. 28.

Sr. Etienne a servi de Cathédrale, avant que Ste. Croit Rem. 446 fut bâtie; mais ce que j'ai dit sur ce sujet, à l'article de cette Eglise, peut suffire pour faire regarder ce sentiment comme une pure conjecture.

#### (50) La Chap lle de Ste. Colombe, &c.

L'Eglise de Ste. Colombe étoit autrefois Paroissiale; Guyon, T. mais le titre en fut supprimé sous M. de Netz, & par décret du 7 Juillet 1645, l'Eglise convertie en Chapelle, qui a été abattue en 1750. Les Paroissiens surent attribués aux Paroisses voisines de St. Liphard, de St. Pierre-Lentin, & de Bonne-Nouvelle. Cette derniere fut unie. en 1709, à la Paroisse de la Collégiale de St. Pierre-Empont. On voir par une Charte du Roi Robert, de Histoire de l'an 1028, qui confirme les dons que Roger, Evêque la Maison de Broyes, par de Beauvais, & Odolric, Evêque d'Orléans, son neveu, Duchène, p. avoient fait à l'Abbaye de Colombs, dans le Diocèse de 4 des Preu Chartres, que l'Eglise de Ste Colombe d'Orléans, & tous les biens qui en dépendoient, furent donnés par le dernier de ces Prélats, à cette Abbaye de Colombs. Aujourd'hui néanmoins ce bénéfice est à la nomination d'Orléans, du Doyen de l'Eglise d'Orléans.

#### ( (1) L'Hôtel de Ville, &c.

Avant le regne de Charles VII, les Notables, qui composoient le Corps de Ville, s'assembloient dans une Chambre du Châtelet, laquelle répond fur la rue au Lin, & qui a été occupée par MM. du Bureau des Finances. Mais la grande Cour qu'amena avec lui Charles, Duc d'Orléans, lorsqu'il vint dans cette Ville avec sa nouvelle Epouse, en 1442, après sa prison d'Angleterre, fit connoître combien cette place étoit incommode. C'est pourquoi la Ville acheta, le 22 Mai 1443, l'Hôtel des Carneaux, & quelques maisons voisines, sur le terrein desquelles on a élevé depuis les bâtimens que nous voyons, & qui n'ont été achevés qu'en 1498. Cet Hôtel a eu quelque beauté en son tems, & feroit encore aujourd'hui assez d'effet, s'il répondoit sur

quelque Place. La Salle d'entrée est vaste & grande ; avec deux cheminées aux deux extrêmités ; elle est ornée des portraits des derniers Ducs d'Orléans, qui sont de bonne main.

Celui de la Pucelle qu'on y voir, & qui est trèsancien, représente cette Héroine en habit de sille, mais la tête couverte d'un chapeau, noué d'un rubán sous le menton, & tenant une épée à la main. Il offre sur le visage & dans le maintien de Jeanne d'Arc, des traits de modestie & de douceur, que M. de Marcenay, qui l'a gravé en 1769, a rendu d'une maniere sçavante & délicate.

Sur la porte de l'Hôtel de Ville, qui donne dans la rue Ste. Catherine est un cœur ouvert, tenu par des Anges, au milieu duquel est une sleur de lis. L'emaire assure que ce sur Louis XII, auparavant Duc d'Orléans, qui sit placer cet emblème Le même Prince avoit donné

à la Ville pour devise : Hoc vernant lilia corde.

La cloche du gros horloge, qui sert aussi de Besseri, est posée sur une ancienne Tour de la premiere enceinte, que l'on a élevée considérablement, & où elle sur placée au mois de Juin 1459. Elle avoir été sondue le 22 Septembre 1453, par un nommé Louis Carrel, de Moulins. Le Connétable de France, Arthus de Richemont, depuis Duc de Bretagne, lui donna le nom de Cœur de lis.

Le Gouvernement Municipal d'Orléans, comme celui d'une partie des Villes du Royaume, a subi des variations. On peut conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, que cette Ville jouissoit, de tems immémorial, du droit de Commune & de Bourgeoisse, quoiqu'on ne trouve point de titres qui en fassent mention. L'importance d'Orléans, sa situation au milieu de la France, son commerce, tout porte à croire qu'elle avoit ce privilége.

Un texte de l'Abbé Suger appuie ce sentiment : il y est

Comtes

dit que le Roi Louis le Jeune vint à Orléans pour réprimer l'infolence des Chefs de la Communauté, qui vouloierie suger. H.p.: s'élever contre le Roi: Cui sub obtentu communitatis suce, franc. seript: in tantam præsumptionem elati, quast contrà Regem insurgere thou, p. 1361 videbantur. Il n'appartenoir qu'aux Rois de donner ces Privilèges, & nos Souverains les multiplierent, sur-tout sous Charles le Simple & sous Hugues Capet, lorsque les

Comtes se rendirent héréditaires & presque indépendans pour balancer leur autorité. Mais Philippe - Auguste se disposant à partir pour la Terre Sainte, & s'étant apperçu que l'autorité de ces Communautés affoiblissoit celle des Juges Royaux; n'ayant plus d'ailleurs les mêmes raisons de politique pour les conserver, parce que les guerres, connues sous le nom de Croisades, avoient fait rentrer bien des Comtés dans le Domaine de la Couronne, publia un Edit en 1190, par lequel il donna pouvoir à ses Baillis d'établir dans chaque Ville quatre Prud'hommes pour vaquer aux affaires de ces Villes, & les régler comme il feroir convenable. Le nombre de ces Prud'hommes s'accrut successivement à Orléans, & en 1383 ils étoient jusqu'à dix; mais l'année suivante, les habitans obtinrent du Roi Charles VI. par des Lettres de ce Prince, données à Paris le 2 Mars 2384, & enregistrées à la Chambre des Comptes le 0 des mêmes mois & an, permission d'élire pour l'administration de la Ville, douze notables Bourgeois, appellés Procureurs de Ville ; nom qu'ils ont conservé jusqu'en 1504, qu'ils prirent celui d'Echevins, autorisés par des Lettres Patentes de Louis XII. En 1563, les douze Echevins étant tous Protestans, on leur en joignit douze autres Gatholiques; mais cela ne dura que peu d'années. & le nombre continua d'être fixé à douze, jusqu'en 1686, que par une Lettre de cachet, du 23 Avril, les Echevins furent réduits à fix. Dès 1564, Charles IX, par ses Lettres Patentes en forme d'Édir, données à Châlons le 21 Avril, avoit ordonné qu'on élût un Maire de Ville; mais des raisons particulieres firent différer l'exécution de cet Edit jusqu'en 1568, que le Prince donna de nouvelles Lettres, le 23 Novembre à Orléans, qu'il confirma par d'autres, données à Châlons le 23 Janvier 1569, portant justion au Parlement de procéder à la vérification & enregistrement des précédentes. En conséquence, M. Jean Brachet, Ecuyer, Sieur de Froville & de Pormorand, &c. Secretaire du Roi, Maison & Couronne de France, nommé par le Roi, ayant été agréé par les Habitans, prêta serment pardevant M. d'Entragues, Bailli d'Orléans, le 29 Mars 1569.

L'élection des Maire, Echevins se faisoit autrefois sous

les Halles; elle étoit annoncée, quelques jours devant;

voya la par un Crieur public. Les Habitans assemblés nommoient
sept personnes notables choisses pour électeurs à la pluralité des voix. Ils se retiroient sous la Halle des Tammeurs
pour y consérer entreux. Le plus ancien des sept venoit
ensuite, en présence de ses Constreres, annoncer à l'Assemblée le choix qu'ils avoient fait des Echevins, que les
Notaires proclamoient à haute voix, pour être consirmés
& approuvés. Les Echevins, après avoir essuyé plusieurs
réductions, sont ensin fixés à cinq.

Par Lettres Patentes de Mgr. le Duc d'Orléans, du 10 Novembre 1772, il est statué qu'il y aura désormais à l'Hôtel de Ville quatorze Députés, dont sept Officiers &

sept Négocians; ce qui subfiste aujourd'hui.

La Police d'Orléans est exercée par le Lieutenant de Police, avec les Maire & Echevins: ce Magistrat y préside, & en son absence, il est remplacé par le Maire. Le siège de cette Jurisdiction, où affistent quatre Conseillers du Bailliage, qui changent tous les trois mois, & les deux Avocats & le Procureur du Roi, se tient dans la

grande Salle de l'Hôtelde Ville.

Le Corps de Ville a sous ses ordres immédiats une Compagnie de cinquante hommes, qui dans son institution. en 1517, avoit été portée jusqu'à cent. Elle fut réduite au nombre de cinquante, non compris le Capitaine, le Porte-Enseigne & les Dixainiers, par des Lettres-Patentes du Roi François I. des 16 Juillet & 21 Août 1546. Ses fonctions sont d'obéir aux ordres des Officiers, en ce qui concerne l'utilité publique, le fervice de la Ville & des Habitans, & d'empêcher les féditions. Ils accompagnent les Maire & Echevins dans les Processions & autres cérémonies publiques. Ils étoient autrefois armés de hallebardes; mais depuis quelques années on y a substitué des fusils. Leur uniforme est un habit rouge, paremens, doublures, veste & culotte bleus, avec une bandouliere de velours cramoisi brodée aux armes du Roi & de la Ville. Quand cette Compagnie marche, le Porte-Enseigne a un érendard de taffetas blanc rouge & jaune.

Outre ce Corps, destiné particuliérement au service des Officiers Municipaux, il y a dans Orléans dix Compagnies

de Bourgeoisie, composées chacune d'un Capitaine, d'un Lieurenant & d'un Enseigne, & commandées par un Colomel & un Major. Elles furent établies, en 1569, sur la requête des Habitans d'Orléans, par des Lettres Patentes du Roi Charles IX, du 15 Juillet, pour obvier aux séditions civiles & aux incursions des Huguenots, qui désoloient alors Orléans. Ces Charges qui avoient été érigées en titre d'Office par un Edit du mois de Mars 1694, furent maintenues à la nomination des Maire & Echevins, & réunies au Corps de Ville d'Orléans, par Arrêt du Confeil du 21 Décembre de la même année, à la charge d'en payer la finance; mais par un arrangement particulier, les anciens titulaires Capitaines, & leurs successeurs, ont disposé & disposent encore de ces Offices, & choisissent leurs Lieutenans & Enseignes, ainsi que leurs Sergens, qui tous doivent être agréés par la Ville.

### (52) Ste. Catherine, &c.

Cette Eglise n'étoit autresois qu'une Chapelle dépendante de St. Pierre-Ensentelée; mais en 1359, lorsque 23. l'armée d'Edouard, Prince de Galles, vint ravager les environs d'Orléans, l'Eglise de St. Pierre ayant été démo-remarg. 61. lie, ainsi que toutes les Eglises qui se trouverent dans les Fauxbourgs, que les Orléanois ruinerent eux-mêmes, dans l'appréhension d'être assiégés; les Paroissiens se retirerent à la Chapelle de Ste. Catherine, à laquelle le titre Paroissial de St. Pierre sut attaché, par Décret du 13 Janvier 1365, & l'emplacement de cette derniere Eglise, destiné à servir de cimétiere à la nouvelle. Les choses resterent en cet état, jusqu'au tems de la derniere enceinte de la Ville, que quelques particuliers ayant contribué au rétablissement de St. Pierre-Ensentelée, cette Eglise fut séparée de Ste. Catherine en 1501, par une Bulle du Pape Alexandre VI, qui annexa à cette dernière la Pénitencerie de l'Eglise d'Orléans, que Jean de Conflans avoit auparavant unie à la Paroisse de St. Pierre, par Décret du 1er. Octobre 1344, confirmé par Bulle du Pape Clément VI, du 20 Avril 1345. Elle en a été séparée depuis. La Cure est encore à la présentation du Pénitencier de l'Eglise d'Orléans.

On voit des deux côtés du maître-autel de cette Eglise, deux tableaux qui pourroient bien être de Pérelle l'ainé, d'Orléans; ce qu'il y a de certain, c'est que celui du milieu, qu'on y voyoit autrefois, étoit de ce Maître; un autre, de Michel Corneille le pere, aussi d'Orléans, dans la Chapelle des Fonds - baptilmaux, qui représente St. Pierre recevant les cless de la main du Sauveur; & un troisième, d'un Maître inconnu, mais qui est fort beau, dans celle de l'Adoration.

Dans la rue & vis-à-vis l'Eglise de Ste. Catherine, est une maison appellée la maison du cheval blanc, qui sur donnée à l'Abbaye de Bonneval, le 12 Mars 1364, par Jean Christianisati, Bourgeois d'Orleans, & qui a serva d'hospice aux Religieux de cette Communauté, jusqu'en

1552.

(53) St. Mesmin - l'Aleu, &c.

Le Roi Clovis le Grand, en fondant l'Abbaye de Micy connue depuis sous le nom d'Abbaye St. Mesmin, lui donna Avertifie- cet Aleu, ainsi qu'on le voit par une Charte de Louis le ment, serv. à Débonnaire, & de Lothaire son fils, du 16 Février 837; l'examen des Débonnaire, & de Lothaire son fils, du 16 Février 837; stirres de St. car dans l'acte de fondation de cette Abbaye, il n'en est Messures, aucunement parlé: & in civitate Aurelianis possible præse des tirres, aucunement parlé: & in civitate Aurelianis possible præse des tirres. fatum Conobium Miciasense claustrum, quod dicitur Capella Sancti Maximini... hac Clodovaus primus, Rex Francorum, Miciacensi loco jure hareditario condonavit. Ce lieu servit d'hospice aux Religieux de Micy, qui y bâtirent une Chapelle, & y formerent une Communauté, qui étant tombée dans la suite des tems, comme bien d'autres devint Eglise Paroissiale, à laquelle celle de St. Martin de Atrio, autrement de la Mine, qui étoit dans son voisinage. fut unie & incorporée par l'Evêque, & du consentement du Chapitre de l'Eglise d'Orléans, par acte du 10 Mars Tréfor de 1408, comme nous l'apprenons d'un ancien registre : fie l'Eglise d'Or annexa Parochiarum Santtorum Maximini de Allodio, & Martini de Atrio, per D. Episcopum Aurel. de consensus Capituli. Le Patronage de cette Cure appartient à l'Abbaye de St. Mesmin, & lui a été confirmé par Manasses de Garlande, en 1158.

Tom. I.p. Lemaire rapporte un acte passé le 25 Juin 1246,

entre Pierre Descantillis, Bailli du Roi, & Adam de Montroyal, Bailli de l'Évêque d'Orléans, par lequel ceux-ci empruntent de l'Abbé de St. Mesmin, la cour de la maison de l'Aleu-St. Mesmin, pour y décider, par le duel, du différend furvenu entre eux fur la compétence, au fujet d'un meurtrier que l'un & l'autre vouloient

juger.

Dans la maison Abbatiale de l'Aleu St. Mesmin, on voit un ancien mur Romain. Il a 8 pieds 8 pouces d'épaifseur, est revêtu de gros moëllons & de cailloux en parpin de trois rangs; après lesquels sont encore trois rangs de grosses briques, qui ont 14 à 15 pouces de longueur, fur 10 à 11 de largeur & 2 d'épaisseur, chacune avec une brochette, comme on le voit par quelques-unes qui sont détachées. Le mur est fait avec du mortier de chaux, de gros fable & de brique pilée.

#### (54) St. Maurice, aliàs St. Eloi, &c.

L'Eglise de St. Maurice ayant été abattue aux seconds troubles de la Religion, en 1567, il ne resta sur pied T. II. p. 253 qu'une partie d'une Chapelle dediée à St. Eloi, où se fit le service jusqu'au rétablissement de l'Eglise. Les Habitans qui dans l'intervalle ne voyoient plus que l'image de St. Eloi devant leurs yeux, s'accourumerent insensiblement à donner le nom de ce Saint à leur Paroisse, qui, depuis plusieurs années, a repris son ancien & véritable nom. Telle est la tradition commune sur l'origine du nom de St. Eloi qu'à porté cette Paroisse. Il paroît cependant que des la fin du quatorzième siecle, on lui donnoit les deux noms de St. Eloi & de St. Maurice, suivant deux titres conservés au Trésor de l'Hôtel de Ville; l'un de l'an 1388, & l'autre de 1390. Un nommé Jean de la Tour est appellé, dans le premier, Curé de St. Eloi, & Curé de St. Maurice dans le second. Le Curé de Saint Maurice est qualifié Chapelain de l'Evêque, &, comme tel, a droit de porter la Crosse dans les grandes cérémonies. Cette Cure est à la collation entiere de l'Evêque.

## (55) St. Pierre-Empont, &c.

Selon M. de la Saussaie, Diopet, Evêque d'Orléans, qui vivoit dans le quatriéme siecle, établit deux grands Baptistaires dans la Ville; l'un pour le baptême des hommes, qui est l'Eglise de St. Pierre-Empont, appellée dans les titres anciens, Sanctus Petrus virorum; l'autre, pour le baptême des femmes, qui est St. Pierre-le-Puellier, Santius Petrus puellarum; mais tout cela est dénué de preuves. Nous ne scavons autre chose de Diopet, sinon qu'il a été Evêque d'Orléans; encore faut-il pour cela reconnoître Annel. Ba- pour légitimes les actes d'un Concile de Cologne, tenu #. 7. p. 620. en 3.16, où son nom se trouve; ce qui soussire de grandes

difficultés. Tout ce qui regarde cet Evêque nous est inconnu. Ce que Lemaire écrit, qu'autrefois St. Pierre-85. & gi. Empont étoit un Monastere de Religieux, ne mérite pas plus de croyance. Le témoignage même d'Etienne de Tournay, qu'il apporte en preuve, est directement contre lui; puisque cet Auteur marque expressément que St.

Epie. 18. Pierre-Empont étoir un Collége de Chanoines, ou, pour Dumoulines me servir de son expression, une Abbaye de Clercs : tres aliæ Clericorum Abbatiæ, scilicet, Sancti Petri virorum,

Sancti Petri puellarum , & Sancti Aviti.

Cette Eglise paroît avoir plusieurs siecles d'antiquité, ce que l'on reconnoît à sa structure, principalement du côté du Cloître, cette partie de l'Eglise n'ayant jamais été abattue.

La sculpture de l'arcade du maître - autel de cette Eglise est de Leclerc, fils du célebre Graveur, & frere du Peintre. Elle représente St. Pierre & St. Paul, & plusieurs Anges en adoration, d'un goût assez passable.

On ignore l'origine du nom qu'elle porte aujourd'hui, Quelques personnes le dérivent de sa situation au milieu

de la Ville, in puneto Civitatis.

Le Chapitre de St. Pierre-Empont est composé d'un Doyen, d'un Chantre, d'un Chévecier, & de treize autres Chanoines; tous à la nomination de l'Evêque, à l'excep-Poyes la tion du Chévecier, nommé par le Doyen, & qui est en remarq. 71. même-temps Curé de la Paroisse établie dans cette Eglise sous le titre de la Madelaine.

Le Doyen avoit autrefois le droit d'entrer dans l'Eglise, le jour de son installation, revêtu d'un habit séculier, avec T. II. p. 85. des éperons dorés, une ceinture, une épée, & l'oiseau sur le poing. En 1471, Guillaume Compaing, Prédicateur de

Louis XI, prit possession en cet équipage.

Il existe encore une redevance singuliere envers cemême voyage il-Doyen, & qui a lieu chaque année. Le Maire & Seigneur de Bapaume, de la Paroisse d'Ouvrouer-les-Champs. est obligé de lui présenter rous les ans, la veille de l'Ascension, pendant qu'on chante le Cantique Magnificat, un bélier suranné, vêtu de sa laine, avec les cornes dorées, auxquelles doivent être attachés deux écussons aux armes de St. Pierre, & portant au col une bourse qui contient cinq fols parisis. La cérémonie se fait hors de l'Eglise dans le Cloître. Les Officiers de la Justice du Doyenné s'y trouvent, accompagnés d'un Boucher, auquel on fait prêter ferment avant de lui faire visiter le bélier, pour sçavoir s'il est recevable. Comme cer examen étoit sujet à bien des contestations, les Fermiers sont convenus avec le Doven d'un prix pour ledit bélier, à condition cependant que la présentation auroit toujours lieu. On dresse un procèsverbal, dont il résulte que le bélier est désectueux. & le prix convenu se paie.

Avant qu'on eût élevé la Tour sur laquelle est placé le gros Horloge de la Ville, la Tour de St. Pierre-Empont Tervoir de beffroi. On y sonnoit le Couvre-seu, les réjouisfances publiques, les alarmes, &c. comme nous l'apprend un Arrêt du Parlement de Paris, du 10 Avril 1323, rendu Annal. Ecol. en faveur du B. Roger le Fort, Evêque d'Orléans, contre durel. L. 10. le Prévôt de la même Ville, au sujet du Privilége de nos Evêques, au jour de leur Entrée : Usque ad boram quâ

pulsatur ad igni tegium in Ecclesia Sancti Petri virorum.

On y fonnoit aussi pendant la nuit la levée, retraite & continuation du Guet, & la cloche qui servoit à cet usage, s'appelloit la Trompille de la Guette:, autrement

Chaffe-ribault.

Dans une maison qui répond dans le Cloître de St. Pierre-Empont, & fur la rue du Coq-d'Inde, les Dames de Voisins, Abbaye de l'Ordre de Citeaux, à trois lieues d'Orléans, aujourd'hui éteinte & supprimée, avoient un

hospice, loué à des particuliers; mais où il y avoit eu anciennement une Communauté de Religieuses, gouvernées. par une Prieure, qui étoit nommée par l'Abbesse de Voisins, comme on le voit par plusieurs titres, entr'autres. de l'an 1417, tems auquel cette Communauté subsistoit encore. Ce fut dans cette maison qu'en 1428, lors du siège des Anglois, les Religieuses de Voisins se retirerent.

#### (56) L'Eglise de Saint Maclou, autrefois Saint Samfon , &c.

On lit dans un Martyrologe de cette Eglise, écrit vers le commencement du seizième siecle : » c'est le Martyp rologe de l'Eglise Paroissiale de Monsieur St. Maclou » d'Orléans, fondée en l'honneur de la triomphante » Croix de N. S. & Rédempteur J. C. » La Bulle du Pape Innocent II, du 11 des Calendes de Mars 1139. Carral de qui contient l'énumération des bénéfices dépendans de l'Abbaye de Baugenci que ce Pape lui confirme, ne fait aucune mention de St. Maclou, qui cependant est aujourd'hui à la présentation de l'Abbé de Baugenci.

L'ancien tableau du maître autel, placé aujourd'hui au fond de l'aîle des Ecoliers, vis-à-vis l'autel de la Vierge, où se voient St. Ignace & St. François-Xavier sur un globe terrestre, une gloire & les quatre parties du Monde personnissées, est peint dans le goût de Vignon. Celui de l'autel de la Chapelle de St. Samson, qui représente ce Saint, & St. Symphorien à genoux devant St. Joseph qui tient l'Enfant Jesus, est de ce Maître; Simon Vouet a peint la Vierge assise, placée à l'autel sous son invocation. Sur la porte qui répond sur le cloître de St. Samson, sont quelques peintures à fresque, à présent gâtées, de la main de Coypel, Le portail principal de cette Eglise, qui répond sur la rue Ste, Catherine, est du dessein de Frere Martel Ange, Jesuite.

#### (57) La Place des Quatre-Coins se trouve presque au milieu de ce Quartier, &c.

Le terrein qui forme aujourd'hui cette Place, étole occupé autrefois par une grande maison, appellée la maison des Quarre-coins, qui dans le tems des troubles de la

Sangenci.

Religion sut brûlée par les Catholiques, en Juillet 1569, parce qu'elle servoit aux Calvinistes pour y tenir leurs assemblées. Les propriétaires de cette maison, réversible aux Célestins d'Ambert, ayant toujours négligé de la faire rebâtir, cela fit naître le dessein d'en faire une Place, d'autant que ses ruines ne servoient plus qu'à retirer la nuit des vagabonds ou des débauchés. Il y eut à ce sujet une grande assemblée à la Ville, le 26 Octobre 1579, où l'affaire fut conclue. Les Maire & Echevins, en conséquence, après s'être accommodés avec les Célestins d'Ambert, moyennant 30 liv. de rente, obtinrent des Lettres du Roi, données à Paris le 19 Janvier 1581, portant permission d'abattre ces masures pour faire une Place. Elle les autorisoit en même-tems à contraindre les propriétaires des maisons voisines à contribuer aux frais, tant de la démolition que de l'achat du terrein; ce qui s'exécuta immédiatement après.

#### (58) La rue des Pastoureaux, ainsi nommée de ces brigands, &c.

Cette troupe fanatique, composée principalement de Bergers, & qui couroit la France, sous prétexte de former T. L. p. 231. une Croisade pour la délivrance de St. Louis, après avoir commis plusieurs dégâts dans son passage, vint à Orléans le 11 Juin 1251. Là, un des chefs s'étant mis à prêcher sur la Place publique, sut traité d'imposteur par un Etudiant de l'Université. Sa réponse sur un coup de hache, dont il fendit la tête de l'Ecolier. Les autres Pastoureaux se jettent à l'instant sur l'assemblée, qu'ils dispersent & poursuivent. Le massacre commença dans la rue qui a pris leur nom, & fut considérable. Ils s'attacherent principalement au Clergé & aux Etudians. Matthieu Paris, Historien contemporain, écrit qu'il y eut plus de ving-cinq Eccléfiastiques tués & jettés dans la riviere. Un plus grand nombre fut blessé. Le peuple d'Orléans sembla ne prendre aucune part à cet événement, & ne chercha point à désendre le Clergé; ce qui sit que l'Evêque Matthieu de Bussy mit la Ville en interdit,

### (59) Le Châtelet, &c.

T.I.p. 253. Lemaire, à qui les dates ne coûgent rien, veut que l'Empereur Auguste ait fait bâtir le Châtelet; mais, sans donner comme lui dans des suppositions hasardées, on peut, avec quelque vraisemblance, en rapporter la fondation à nos Rois d'Orléans, que chacun sçait avoir eu un Palais dans cette Ville. L'architecture unie & groffiere de ce bâtiment, telle qu'on la remarque dans ce qui nous reste du tems de ces Princes, donne un grand poids à ce sentiment. Au reste, tout l'édifice n'est pas d'égale ancienneté; on y a travaillé à diverses reprises sous les Comtes d'Orléans, & sous les premiers Rois de la troisième Race, qui y ont fait leur demeure; ce qu'on reconnoît par les différentes parties qui le composent. C'est fous ces derniers, du regne du Roi Robert, que fut élevé le portail, qu'on abattit en 1732, pour construire celui d'aujourd'hui, dont Son Altesse Sérénisseme Monseigneur le Duc d'Orléans a bien voulu faire la dépense. Il a été bâti sur les desseins de Veitbreitt, Académicien. L'ancien portail étoit fait en forme d'une haute Tour quarrée & couverte, dont les appartemens servoient autrefois aux Baillis & à leurs Lieutenans, qui y rendoient la Justice.

Nos Ducs d'Orléans n'ont pas eu eux-mêmes d'autre Palais que cette maison; ils y avoient leur Cour, & y ont tenu plusieurs fois leurs Grands Jours. Ce n'est que depuis eux, que les différentes Jurisdictions, que ce bâtiment renserme, y ont été établies; sçavoir, le Bailliage & Siége Présidial, le Bureau des Finances, le Siége des

Eaux & Forêts, l'Election, &c.

Dans le tems de nos premiers Ducs, & lorsqu'ils avoient une Chambre des Comptes à Orléans, de laquelle cependant je ne vois pas qu'aucun de nos Historiens fasse mention, cette Chambre se tenoit dans une maison, près le Châtelet, comme nous le voyons par un acte du Trésor de l'Eglise Cathédrale, du 9 Février 1432, par lequel Charles, Duc d'Orléans, déclare au Chapitre, que quoique sa Chambre des Comptes se

vienne depuis 1420, dans la Maison claustrale de Jean Davy, Chanoine de Ste. Croix, & son Conseiller, ledit Davy ne pouvant, à cause de son grand âge, aller & venir dans la maison, près le Châtelet, où elle se tenoit ordinairement, il n'entend cependant point donner atteinte, en aucune maniere, aux droits du Chapitre,

Nos derniers Ducs, depuis Gaston de France, se sont Lerr. d'Appe servis de la Chambre des Comptes de Blois, & n'en de Gaston, ont point créé de particuliere, quoiqu'ils en eussent le

choix.

(60) St. Hilaire, &c.

Helgaud, Moine de Fleury, dans la Vie du Rol Robert, Apud Cheft, qu'il composa vers l'an 1050, écrit que ce Prince sit p. 77. 40 bâtir à Orléans une Eglise en l'honneur de St. Hilaire: in ipsa Civitate Aurelianis adisseavet monasterium in honore Sandii Hilarii. Et nous apprenons d'une vieille chromique, que certe Eglise sut bâtie devant son Paldis, ante Palatium sum. Ce Prince prit six Chanoines de St. Euverte de la même Ville, pour la desserte de cette Eglise, qui devint la Chapelle du Palais, ainsi qu'elle est appellée dans une Charte du Roi Louis VII, de l'an 1176: pro majore Capella nostra Santii Hilarii. Ces Chanoines embrassernt la Regle de St. Augustin, lorsqu'elle sur reçue dans St. Euverte, & il se forma à St. Hilaire un Prieuré, qui a subsisté jusqu'aux premieres guerres des solt mol. 4 du vol. Anglois, & a toujours dépendu de cette Abbaye, dont Eccles. l'Abbé nomme encore aujourd'hui au Prieuré-Cure de remarg. 170. St. Aignan,

(61) St. Jacques, &c.

La Chapelle de St. Jacques, qui est fort ancienne, T. II. p. 24. Stenoit à une porte du Pont, détruite depuis long-tems, &t dont on voit encore aujourd'hui un jambage sur la rue, attenant au mur de cette même Chapelle. Lemaire Rem. 53. pense qu'elle sut bâtie vers l'an 1300. Il est du moins constant qu'en 1359, quand l'Eglise de St. Pierre-Ensentelée sut ruinée, une partie des Habitans de cette Paroisse que l'on réunit à Ste. Catherine, ne pouvant

pas assister commodément à l'Office dans cette Eglise : qui n'étoit alors qu'une Chapelle, choisit celle de St. Jacques pour y faire le Service divin; ce qui dura quelques années. L'architecture de la principale porte de cette Chapelle, dans le goût gothique, est assez délicate; les vitres peintes, dont les conleurs font fort belles, se sone bien conservées.

### (62) St. Donatien, &c.

Cette Eglise sur donnée, en 1178, par le Ror Louis VII à l'Abbaye de St. Euverte, dont Roger II étoit alors Abbé, pour la posséder après la mort ou la démission volontaire d'un Prêtre, nommé Henri, qui la tenoit de la libéralité de ce Prince. La donation, ainsi T. II. p. 95. que l'a remarqué Lemaire, fut consentie, l'année fuivante, par Hugues, Doyen, & par le Chapitre de Ste. Croix, dont l'Abbaye de St. Euverte est regardée comme Membre; sous la réserve de la Jurisdiction que l'Evêque, le Doyen & l'Archiprêtre avoient de tout tems sur cette Eglise; d'un pastum ou collation dûe le jour de la Fête des SS. Donatien & Rogatien, lorsque le Chapitre y alloit en procession, & du service que le Desservant devoit à l'Eglise Cathédrale, Le Roi Philippe-Auguste, imitant la piété de son pere , confirma à l'Abbaye de St. Euverte la donation qu'il lui avoit faite de l'Eglise de St. Donatien, par ses Lettres données à Châteauneuf-sur-Loire, l'an 183, la quatriéme année de son regne. C'est l'Abbé de St. Euverte qui nomme encore aujourd'hui au Prieuré-Cure de St. Donatien.

Louis VI, par des Lettres données à Lorris, en 1123, Preuves de confirmatives des biens de l'Eglise de Nantes, sait Phist. de Bressen, de D. présent à Brice son Evêque, & à ses successeurs, d'une Lobbneau, p. Eglise des SS. Martyrs Donatien & Rogatien, in page Aurelianensi, & de ses dépendances : co tenore, portent les Lettres, ut jura à cateris Episcopis nostris debita, tanquam, Episcopi & Capellani nostri nobis & haredibus nostris persolvant. On pourroit soupçonner que cette Eglise n'est autre que celle dont nous parlons, si le mot pagus, ne sembloir désigner quelqu'autre Eglise de l'Orléanois.

(63) Les Halles, &c.

C'étoit fous les Halles que les Habitans s'affembloient Lemaire autrefois pour délibérer sur les affaires de la Ville, ou pour l'élection des Echevins; mais depuis l'an 1600 ou environ, ces affemblées se tiennent dans la Salle de l'Hôtel de Ville. Les Halles s'écroulerent tout-à-coup un Dimanche au soir, 16 Décembre 1569, & n'ont point été rétablies depuis. Leur terrein sert aujourd'hui de décharge au grand Marché, qui y est contigu.

## (64) La Chapelle de St. Louis, &c.

Nous avons dit que l'Eglise de St. Hilaire servoit autrefois de Chapelle au Palais; mais il y avoit en outre dans les jardins de ce même Palais, une Chapelle particuliere dédiée à St. Etienne, qui n'est autre que la Chapelle de St. Louis, que le Roi Louis VII donna avec quelques autres biens à l'Abbaye de St. Euverte, pour augmenter les revenus de sa grande Chapelle de St. Hilaire. La donation est datée d'Orléans, in Palatio nostro, l'an 1176. Capellam nostram Saneti Stephani, qua Aurelia in virgulto nostro sita est, Ecclesia B. Euveriii concessimus. Cette Chapelle étoit desservie par les PP. Augustins, depuis que fous les troubles elle leur avoit été accordée avec quelques bâtimens contigus, par Lettres Parentes des Rois Charles IX, Henri III & Henri IV, pour s'y retirer & célébrer le Service divin en ladite Chapelle, jusqu'à ce que leur Eglise & Monastere, détruits par les Calvinistes, fussent rétablis. Ces Religieux furent maintenus dans le droit de garder ces bâtimens & Chapelle, par un résultat du Conseil de S. A. R. Monsieur, Frere du Roi, Duc d'Orléans, de l'année 1670, pour n'en jouir néanmoins qu'autant qu'il plairoit à Son Altesse. Elle a été démolie en partie, au mois d'Avril 1758, & sert aujourd'hui de magasin à un Négociant qui l'a acquise, moyennant deux cens livres de rente fonciere qu'il fait au Domaine.

(65) L'Hôtel de la Prévôie, &c.

Cette maison affectée de tout tems aux Prévôts d'Or-

léans, a été rébâtie telle que nous la voyons, sous le regne de Louis XII. Les Prévôts y tenoient leur Siege de la Cage, Justice qui leur étoit particuliere, & où ils jugeoient seuls les affaires. Ce mot de Cage a été formé de celui de Case. qui signifie maison, & en ce sens, le Siège de la Cage ne fignifie autre chose que la Justice de l'Hôtel du Prévôt. Dans la Salle d'audience étoient conservés les étalons des poids & mesures reçus dans la Ville, & qui sont aujourd'hui entre les mains du Juré Etalonneur.

Depuis la réunion de la Prêvôté au Bailliage, cet Hôtel, devenu inutile, a été loué à différens particuliers. C'est un

Négociant qui l'occupe aujourd'hui.

### (66) Les Grandes-Ecoles, &c.

C'est beaucoup hasarder, que de vouloir fixer les commencemens de cette Université. De tous les sentimens fur ce fujet, le moins soutenable est celui de Hugues Lemaire, de Fay, Evêque d'Orléans, qui dans un Rescrit du 4 T. I. p. 354. Octobre 1367, donné au sujet du béjaune, que les Ecoliers exigeoient des nouveaux venus, & qu'il leur défend, sous peine d'excommunication, veut que l'Université aix commencé sous l'Empire de Marc-Aurele, & qu'elle ait reçu la forme du Pape Vigile. Antiquiùs & solemniùs, tam civilis quam canonica Facultatis studium, cui à tempore Aurelii ... gloriofissimi Imperatoris, mirifice plantato & per Vigilium scientifice inchoato.

p. 500.

Catal. glor. Contenton-rous de la regulación de cujus initii memoria aundi. E. 321 établie depuis un tems immémorial , cujus initii memoria non extat. Ce fut le Pape Clément V, qui lui donna des priviléges en 1305, par quatre Bulles datées de Lyon, du même jour 27 Janvier. Ces Priviléges ne furent pleinement confirmés par le Roi Philippe le Bel, que sept ans des Rois de après, par Lettres données à Pontoise au mois de Juillet la troisione apres, par Lettres données à l'ontoire au mois de surret Race, T. III. 1312. En 1337, les Ecoles qui, jusqu'à ce jour, s'étoient toujours tenues dans le Couvent des PP. Jacobins, furent transférées dans la rue de l'Ecrivinerie où elles sont restées jusqu'en 1498, que par la libéralité du Roi Louis XII, qui venoit de monter sur le trône, on éleva le bâtiment qu'elles occupent aujourd'hui, & qui est composé de

Contentons-nous de la regarder, avec Chassaneux, comme

deux grandes Salles, l'une fur l'autre. Dans celle d'enhaut, a été placée, depuis bien des années, la Bibliothéque des Allemands, composée pour la plus grande partie de livres de Droit à l'usage des suppôts de la Nation Germanique, qui jouissent de très-beaux priviléges dans cette Université. C'est au célebre Gyphanius, qui reçut le Distions. Bonnet de Docteur à Orléans, en 1567, qu'on doit l'éta-art. Gypha blissement de cette Bibliothéque.

Après avoir fubi quelques variations dans le nombre de ses Professeurs, l'Université est aujourd'hui compofée d'un Chancelier, qui est Scholastique de l'Eglise Cathédrale; de cinq Docteurs-Régens, dont un de Droit François, qui donnent tous les jours des leçons, & de huit Docteurs-Aggrégés. Le Recteur, qui est chef de l'Université, est toujours un des Prosesseurs. Il change tous les trois mois.

### (67) Les anciennes Ecoles . &c.

Cette Maison est située dans la rue de l'Ecrivinerie, ainsi nommée du grand nombre d'écrivains & copistes qui y demeuroient avant l'invention de l'Imprimerie. Les premiers Imprimeurs & Libraires, qui leur succederent depuis que cet Art sut apporté à Orléans, vers la fin du quinzième siecle, y fixerent aussi leur demeure. La traduction françoise du Manipulus Curatorium, imprimé en 1490 par Matthieu Vivian, est le premier livre connu, qui soit sorti des presses d'Orléans.

#### (68) St. Benoît-du-Retour, &c.

De la Saussaye, sur le témoignage d'Adrevalde, écrit Liv. VI. ni que l'Eglise & la Communauté Religieuse, qui étoit autre-71 fois à St. Benoît-du-Retour, fut fondée par Medo, Abbé de Fleury, aujourd'hui St. Benoît-sur-Loire, qui vivoit, selon lui, dans le milieu du huitiéme siecle; mais il paroît qu'on doit rapprocher cette fondation jusqu'à la fin du fiecle fuivant. Cela le prouve par un passage du Moine Diedericus, Bibl. veis dans son Ouvrage de illatione corporis Santti Benedicti, où 224, il est dit qu'environ l'an 890, les Religieux de Fleury ayant apporté à Orléans le corps de St. Benoît, pour le soustraire

à la fureur des Normands, ils le déposerent dans l'Egine de St. Aignan. Or, il n'y a gueres d'apparence que si St. Benoît-du-Retour eut existé alors, ils eussent choiss une autre Eglise que celle-ci, qui leur auroit appartenu, & qui se trouvant enfermée dans la Ville, étoit par-là bien moins exposée aux insultes, que celle de St. Aignan, qui étoit dans le Fauxbourg. C'est pourquoi on peut dire, T. II. P. 127. avec Lemaire, que les fréquentes irruptions des Normands engagerent les Religieux de Fleury à bâtir dans Orléans une Eglise qui, dans l'occasion, pût leur servir d'un asyle assuré, & que c'est-là la véritable époque de la fondation

de St. Benoît-du-Resour.

Il y a sur cette Paroisse une Justice assez étendue, donnée à l'Abbaye de St. Benoît-sur-Loire, par un Théodoric d'Orléans, l'an 1080, qui, aussi-bien que la nomination de la Cure, étoit affectée autrefois au Camérier, un des Offices claustraux de l'Abbaye de St. Benoît ; mais par la réunion de ces Offices à la mense conventuelle. lors de l'imroduction des Religieux de la Congrégation de St. Maur, dans cette Maison, l'une & l'autre tomberent à la Communauté, dont elles dépendent aujourd'hui.

## (69) St. Pierre-le-Puellier.

L'Eglise de St. Pierre-le-Puellier, ainsi que le remarque Glaber Rodulphe, étoit anciennement un Monastere de Filles, comme fon nom le fait assez entendre, S. Petris Puellarum; mais nous ignorons jusqu'à quel tems ces Religieuses ont subsisté: nous voyons seulement que sur la fin du dixième siècle, il y avoit des Chanoines établis Giyon, T. dans leur Eglife, & qu'un nommé Renauld en étoit Doyen, 1. p. 38è.

lors du miracle du Crucifix, que rapporte le même Glaber. Le Roi Robert enrichit fort cette Collégiale, à qui Louis le Gros, en 1125, confirma, par ses Lettres datées de Lorris, l'union qui avoit été faite quelque tems auparavant, par Jean, Evêque d'Orléans, des revenus de l'Abbaye de St. Pierre-le-Puellier, au Doyenné de cette

Eglise, lesquels revenus étoient depuis long-tems en main laïque.

Le Chapitre de cette Eglise, autrefois composé de trois

Dignités |

Dignités & de dix Chanoines, a été supprimé en 1775, & la mense capitulaire réunie au Séminaire d'Orléans. par un Décret de M. Louis-Sextius de Jarente, Evêque d'Orléans, en date du 7 Avril 1775. Le Chévecier du Chapitre étoit Curé né de la Paroisse.

. Les figures en pierre de l'Autel, & le Christ, passent pour être de la main d'Hubert; elles sont cependant

médiocres, & n'ont rien du goût de ce Maître.

Quelques Auteurs ont avancé que cette Eglife fer- Lemaire voit originairement de Baptiftaire pour le baptième des T. I. p. 23. filles; mais ce que j'ai écrit sur le sujes de ces Bap- Romarq. 564 tistaires, à l'article de St. Pierre-Empont, peut servir-

pour celui-ci.

Tous les ans, le 13 Janvier, Fête de l'Invention de St. Firmin, Patron de la Nation de Picardie, dans l'Unisité d'Orléans, les détempteurs de certains héritages sis à Baugenci, sont tenus de venir présenter, pendant l'Epître de la Messe qu'on y célebre solemnellement, une maille d'or de Florence, en espece, du poids de deux deniers dixsept grains trébuchans; & à faute par eux de le faire, il est permis aux Suppôts de cette Nation, de se transporter à Baugenci en Corps, accompagnés de leurs Bédeaux & Officiers; pour demander ladite maille; le tout aux dépens des redevables, ainsi qu'il a été plusieurs fois jugé, & notamment par Sentence contradictoire du Bailliage d'Orléans, le 25 Janvier 1577. Cette redevance est très-ancienne & un titre du 14 Janvier 1417, l'a qualifiée d'immémoriale s tantoque tempore, quod de initio memoria hominum non existit. Le motif qui l'afait naître ne nous est pas plus connu; & tous ce qu'on a voulu dire à ce sujet de la guérison miraculeuse de Simon de Baugenci, lors de l'invention du corps de Sta Firmin, ou de la reconnoissance de quelques Chanoines de l'Eglise d'Amiens, qui a pris ee Saint pour son Patron, n'est appuyé que sur de pures conjectures. Il paroît seulement que les Seigneurs de Baugenci en sont les auteurs, & cela fondé, sur ce que cerre redevance, qui n'a rien de si particulier, est assisse en partie sur des droits qu'autres que ces Seigneurs n'ont pu gueres posséder, comme la dîme des

wins & le rouage de Baugenci.

(70) St. Flou, anjourd'hui la Conception, &ci

Ceme Eglife, que nos Annalistes écrivene avoir porté dans ses commencemens les noms de Ste. Marie de la Regle, & de Ste. Marie la Dorée ou de la Daurade, a étà ularis, S.M. long-terms un monastere de Religieux de l'Ordre de St. Deaurata. Augustin, dépendant de l'Abbaye de St. Jean de Sens.

Mémoires dont l'Abbé nomme encore aujourd'hai au Prieuré-Cure de cette Eglife. Il en est fait mention dans une Bulle du Pape Eugene III, de l'an 1152, qui confirme les biens appartenans à cette Abbaye : in Aurelianensi Parochia Ecclesiam Beate Marie que nuncupatur inter murum & fossatum. Ce nom de Notre-Dame d'entre le mur & le follé, a rapport à sa surration d'autresois sur les murs de la premiere enceinte de la Ville. Quantà celui de St. Flon. qu'elle portois conjointement avec le nom de Norre-Dame. des l'an 1477, il y a apparence qu'il lui est venu depuis le shangement arrivé à cette Eghie, lorsqu'après la disper-Serion de ses Religieux, & réduite à un Prieuré simple. elle est devenue Eglise Paroissale. Le nom de la Concepnon, quoique le plus en usage, lui est cependant comme orranger; c'étoit proprement celui d'une Chapelle bâtie dans ion voifinage en 1483, & confacrée sous ce nom, la priere des Marguilliers & des Paroissiens, par Bertrand, Evêque titulaire d'Ascalon, le 16 Novembre de cette prême année, & qui ayant été ruinée dans la fuite, a donné son nom à Noure-Dame, dont elle dépendoit.

On croit communément que l'Eglife de la Conception est un monument de la piété de Charlotte de Savoie. seconde semme de Louis XI, qui la sit élever dans le terns Observ. fur que ce Roi fit bâtir celle de St. Aignan. Hellor Desfriches

prétend que c'est à la Duchesse Jeanne de France, sille ile Louis XI, & femme de Louis XII, depuis canonisée, à qui l'on en doit la construction. Il y a dans l'Eglise Hubert, 180, a qui i on en dont me Brébende canoniale attachée au Prieuré Aignan , p.

de St. Flou, dont le Prieur, par un privilége qui lui est commun avec relui de St. Hilaire de cette Ville, peur Remarq. 6. commentre un Vicaire à sa place, pour satisfaire à la rési-

dence à laquelle il est obligé dans sa Paroisse.

(71) St. Liphard , &c.

On croic que cente Eglife est bârie sur un terrein qu'oce eupoir la maison où est ne St. Liphard, Religieux de Micy; & le Patronage en appartenoir, des le donziéme siecle au Chapiere de St. Liphard de Moung, comme philipurs actes on font foi.

### (72) Notre-Dame de Bonno-Nouvello, &c.

Le nom de Santia Maria Puellaris, qu'a porté autrefois cette Maison, infinue affez qu'elle a été, dans ses comment nati. S. M. de remens, un Monastere de falles; mais cet établissement Ms. Nuns. n'a duré que jusqu'au neuvieme stecle, où nous voyons des Chanoines établis à la place des Religieuses, & le nouveau nom de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle déia uni à l'ancien. C'est ce qu'on apprend d'une Charte de Gaufredus, & de son fils, qui possédoient, comme on parloit alors, l'Abbaye de Bonne-Nouvelle, & qui rendirent aux Chanoines, qui y demeuroient, certains biens que leurs Doyens avoient néurpés sur eux. La Charte est sans date; mais par les noms de ceux qui l'ont figuée, on voit qu'elle a été donnée entre les années 860 & 888.

Cette Abbaye, que la négligence des Ábbés laïcs avoir. laissé ruiner, sur rebâtie par le Roi Robert, qu'on avoit cru jusqu'ici , sur le témoignage d'Helgand , en être le premier fondateur. Ce Prince hai donna, en outre, plussseurs eutres biens, par Lettres datées de la trente querieme année de son regne, en 1021. Depuis, en 1149, Simon I. Seigneur de Baugenci, à qui appartenoit Bonne. Lis. 8. n. 36. Nouvelle, jure haredisario, ayant retiré cette Abbaye des smains d'un Chevalier d'Orléans, nomme Hugues, qui la senoit de lui en fief, il la remit à Manassés de Garlande, alors Evêque, qui, suivant la disposition de Simon, la donne à l'Abbé de Marmoutier. Ce dernier y établit la discipline monastique, en y envoyant de ses Religioux; mais, dans la suite des tems, le relâchement occasionné par les longues guerres qui furvinrent en France, s'étant introduit dess cette mailon, la Communauté fut dispersée

& réduite en Prieuré simple. Ensin l'Eglise & les bâtimens; qui en dépendoient, surent ruinés aux seconds troubles de la Religion, en 1567. Les choses resterent en cet état jusqu'en 1653, que les PP. Bénédictins de la Congrégation de Saint Maur, ayant jetté les yeux sur le Prieuré de Bonne-Nouvelle, pour y établir des études monastiques, qui pussent suppléer à celles qui se faisoient auparavant à Paris dans le Collège de Marmoutier, dont ils venoient de s'accommoder avec les Jésuites, traiterent avec le Prieur titulaire de Bonne-Nouvelle, nommé François Braches, & y entrerent l'année suivante, 1654. Le titre du Prieuré sut supprimé quelque temps après, & les biens réunis au Monastere, en 1673. Dès 1670, ces Peres avoient commencé à bâtir la maison, qui ne su cependant achevée qu'en 1683.

En fouillant, pour établir les fondemens de ce nouveau bâtiment, on trouva plusieurs médailles des Empereurs, & des Gouverneurs des Gaules, ainsi qu'une grande quantité de petits bronzes de Constantin le Grand, de ses sils Constantin & Constance, sans qu'il s'en soit rencontré aucun de ses successeurs. De nouvelles souilles saites en 2741, en creusant les sondemens de l'Eglise actuelle de ces Religieux, ont sait découvrir plusieurs monumens, qui attestent qu'il y avoit eu autresois, à la place qu'occupe ce Monastere, un Palais bâti par les Romains. Ces monumens consistent en sculptures, représentant des Divinités, des Satyres, des Faunes, &c. qui faisoient partie des ornemens de cet édifice. Presque toutes ces sigures onc été remises dans les sondemens, & on n'en a conservé

qu'un très-petit nombre.

La nouvelle Eglise bâtie sur l'emplacement de l'ancienne, qui étoit, à ce qu'on croit, du 8e ou 9e siecle. & que l'on a démolie en 1740, est d'un assez bon goût d'architecture. Elle est richement décorée au-dedans par des marbres & des dorures. Les tableaux qu'on y voit en assez grand nombre, sont des meilleurs Maîtres modernes. On y distingue sur-tout celui du maître Autel, qui représente le Jardin des olives, qui est du bon tems de Jouvenet; & le sublime tableau de St. Benoît, receix

want le St. Viatique, de M. Deshaies. MM. Hallé, Vien, Restout, Pierre, &c. ont donné dans les autres des preuves

de leurs talens. La coupole est de M. Parrocel.

La Paroisse de la Madelaine, qui étoit dans l'Eglise de Bonne - Nouvelle, avant l'an 1456, fut incorporée à la Paroisse de l'Eglise Collégiale de St. Pierre-Empont, l'an 1709. Les PP. Bénédictins, en faveur de cette union, firent rébâtir le chœur de cette derniere Eglise, qui avoit été autrefois ruinée par les Calvinistes.

## (73) Les Carmes Déchausses, &c.

Ces Peres qui, dès le 2 Juillet 1646, avoient fait re-Ville, les Lettres-Patentes qu'ils avoient obtenues de leurs T. II. p. 25& présenter aux Corps du Clergé, des Magistrats & de la Majestés & de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans, portant permission de s'établir à Orléans, ne furent reçus qu'à condition de faire un fonds suffisant pour leur établissement, l'intention du Roi. En effet, dès le 25 Janvier 1644, les Re- l'Hôtel de ligieux Mendians d'Orléans s'étoient aprofété 18 fussent reçus. Ils ouvrirent leur Chapelle l'année suivante, le 14 Juillet, dans une maison sise rue du Bourdon-blanc, Guyon, T. fur la Paroisse de St. Victor, où ils demeurerent deux ans, après lesquels ils s'établirent dans la grande rue, vis-àvis l'Eglise de St. Pierre-Empont, & y resterent jusqu'au 14 Mai 1654, qu'ils sont venus où ils sont aujourd'hui.

En 1677, les Carmes Déchaussés voulurent changer de mu. maison, & laisser la leur à des Religieux qui n'étoient pas de la Province, à quoi les Maire & Échevins s'opposerent, Annales des par acte du 13 Janvier de cette année. Leur Eglise, dont Carmes Dé-chauss. L. 118 le chœur reste encore à élever, n'a été bâtie qu'en 1703, c. 194 sous la conduite du nommé Lesevre, Architecte, né à Orléans, & sur le modèle de celle du Noviciat des Jésuites, rue Pot de Fer à Paris. Jusques - là ces Peres s'étoient

contentés d'une Chapelle.

C'est dommage que le Portail, qui est d'un fort beau

dessein, soit dans un emplacement si serré.

La fausse coupole du plasond, peinte en camayeu, représentant le ravissement d'Elie, est d'un Peintre de

l'Académie, nommé Elie. Le tableau du maître-Autel, res présentant St. Joachim & Ste. Anne, dans le goût de Vignon, paroît de bonne main. Il y en a un au-dessus, peint par un Huquier, d'Orléans, qu'on voit avec plaisir.

#### (74) Le Petit-Ambert, &c.

Mémoires d'Ambert.

Les PP. Célestins d'Ambert acquirent cette maison le 29 Janvier 1363, moyennant 700 royaux d'or, sur les enfans mineurs de Pierre & Jean Moireau, autorisés à vendre par Sentence de la Prévôté d'Orléans, rendue le jour d'auparavant, confirmée par autre Sentence du ic Février de l'année suivante; pour laquelle vente, les Religieux obtinrent, au mois d'Août 1365, des Lettres de Philippe I. Duc d'Orléans, portant amorsissement de certe Maison, qui dépendoit de la Haute-Justice du Duché. On ne voit pas qu'il y ait jamais eu en ce lieu de Communauté établie, & ç'a toujours été un simple hospice, dans lequel les Célestins d'Ambert pouvoient se retirer dans des tems de guerre. En 1568, les PP. Augustins, dont le Monastere avoit été détruit - pendant les troubles de la Religion, se retirerent au Perit-Ambert, sur une permission qu'ils en obtinrent du Gouverneur, & s'y établirent si bien, qu'il sallus une Ordonnance du Conseil Privé du Roi pour les en faire fortir.

On ne peut gueres douter que le Monastere d'Ambert. situé dans la forêt, à trois lieues d'Orléans, ne soit celui que le Roi Robert avoit fait bâtir auprès de Chanteau. dont parle Helgaud dans la vie de ce Monarque; edificavie Duchene, in Cantogilo villa, & que le Roi Philippe-Auguste donne Hift. de Fr. en 1198 aux Religieux de St. Victor, auxquels Louis le Gros & Louis le Jeune, son pere & son ayeul, avoienz donnés, en 1134 & 1138, le lieu de Chanteau & celui d'Ambert dans la forêt d'Orleans, & qu'il nomme sa Chapelle de Chanteau, Capellam nostram de Cantolio. Les Religieux de St. Victor en ont été en possession, & ont demeuré jusqu'en 1300, que le Roi Philippe le Bel ayant fait venir d'Italie douze Religieux Célestins, leur donna le Prieuré de Chanteau & d'Ambert, qu'il échangea

avec Eudes, Abbé de St. Victor, contre une rente de 40 liv. Tréfor parifis, fur le péage de la riviere de Loire. Les nouveaux d'Amberte Religieux demeurerent d'abord à Chanteau; mais trouvant ce lieu moins solitaire qu'Ambert, ils se retirerent dans ce dernier, après trois ou quatre ans. Le Roi Louis Hutin confirma, en 1315, la fondation de son pere; & Philippe de Valois leur donna, en 1343, fix cens liv. de rente à prendre sur la recette d'Orléans. Les Célestins ne surent pas payés long-tems de cette fomme en entier. Comme ils n'en touchoient que la moitié, &t que les arrérages s'accumuloient tous les jours, il leur étoit dû de grolles sommes, lorsque Louis Ier. du nom, Duc d'Orléans, eue ce Duché en apanage, en 1392. Ce Prince, qui avoit une affection singuliere pour les Célestins, voulant acquiteer son Domaine, & satisfaire en même tems sa piete, donna aux Religieux d'Ambert la Terre de Chane, Paroisse de St. Sigismond en Beauce, plusieurs maisons à Paris & à Orléans, & leur assigna une rente de 300 liv. fur la recette de la derniere de ces Villes. Il fit de plus bâtir l'Eglise & le Monastere d'Ambert; mais de tous ces bâtimens, il ne reste plus que l'Eglise, tout le reste 2 été abbatu pour faire place aux nouveaux bâtimens gu'on y voit aujourd'hui, & qui sont d'une grande magnificence Depuis qu'il est question de la suppression du Monastere d'Ambert, dont les Moines ont été dispersés, tous ses. biens & la Mai son du Perit-Ambert sont restés en séquestre.

( 75 ) L'Eglise de St. Germain , &c.

L'Eglise Paroissiale de St. Germain, qui, de tema immémorial, étoit de la dépendance de St. Aignan, fut réunie an Chapitre, par la réfignation pure & fimple que Hubert, lui en fit Jean Pelin, qui en étoit Curé; laquelle réfigna-Aignan, g. tion fut confirmée par une Bulle d'Eugene IV, donnée 139à Rome le 24 Septembre 1431, la premiere année de son Pontificat. Le motif de cette réunion fut, que l'Eglise de St. Aignan ayant été démolie trois aus auparavant, durant le siège des Anglois, & n'y ayant pas d'apparence Le même qu'elle sût si-tôt rebâtie, les Chanoines n'ayant plus 1566.

H iv

où célébrer leurs Offices, avoient besoin d'une Eglise, la Chapelle de St. Aignan, aujourd'hui l'Eglise de Notre-

Dame du Chemin, ayant été pareillement abattue.

Il est dit dans les titres anciens, que St. Germain étoit situé dans le Quartier des Juifs, in Judaaria : ce qui appuie, en quelque sorte, le sentiment où l'on est que la Chapelle de St. Sauveur, qui se trouve dans le voisi-Remarq. 28. nage, a pu servir autrefois de Synagogue. On trouve encore dans ce Quartier une rue de la Roche aux Juifs,

& le Puits de la Circoncisson.

Le titre paroissial de cette Eglise a été supprimé par un Décret de M. de Jarense, Evêque d'Orléans, & les Paroifsiens répartis entre les Paroisses de St. Pierre-le-Puellier, de St. Liphard & de St. Pierre-Empont. L'Eglise a ensuite été abattue en 1770, & le terrein donné aux PP. Bénédictins pour accroître leur Jardin.

## ( 76 ) Rue Royale, &c.,

Cette rue qui conduit du Martroi au Pont, a quarante pieds de largeur. Les facades des maisons qui la forment sont régulieres, & ont été construites sur les desseins de M. Hupeau, premier Ingénieur des Ponts & Chaussées. Elle est terminée, à ses deux extrêmités, par quatre gros Pavillons, dont deux donnent sur le Quay, & les deux autres sur le Martroi. L'un de ces deux derniers n'est pas encore fini; & l'autre qui a été bâti aux frais de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans, renserme les archives du Domaine du Prince, & le Bureau des personnes occupées à la confection de son Terrier.

#### (77) Le Monument de la Pucelle, &c.

Ce Monument de la piété & de la reconnoissance de Charles VII, qui le fit faire en 1458, étoit placé sur l'ancien Pont, du côté de la Ville, & en fut enlevé à l'occasion des ouvrages de charpente, que l'on y fit en 1745, pour empêcher sa ruine. Les Huguenots, aux seconds troubles, en 1567, en avoient brisé les figures

à l'exception de celle du Roi, quoique du Haillan Etat des aff. écrive qu'elles furent abattues par hasard d'un coup de canon. Elles furent resondues le 9 Octobre, trois ans après, aux dépens de la Ville, par un nommé Hector Lescot, dit Jacquinot, & replacées sur leurs bases, le 15 T. I. p. 273. Mars de l'année suivante 1571. Tous les membres de ces sigures forment un jet séparé, & on croit que ce sont les secondes qui aient été sondues en France. En 1606, parut un Recueil in-4°. d'inscriptions en vers & en prose, & en plusieurs langues, destinées à remplir les tables d'attente qui se trouvoient sur la base du Monument élevé sur le Pont.

Enlevé depuis près de trente années de dessous les yeux du Public, & relegué dans l'obscurité, ce Monument destiné à perpétuer la reconnoissance des Orléanois, & le souvenir de leur Patriotisme, faisoit naître leurs justes regrets. Les Etrangers partageoient avec eux le desir de le voir rétablir d'une maniere convenable. Ensin, en 1771, MM. les Officiers Municipaux le sirent replacer à l'endroit qu'il occupe aujourd'hui, par les soins & sous la conduite de M. Dessriches, Citoyen distingué par ses talens supérieurs pour le dessein, & dont le bon goût est bien connu.

Ce Monument porté sur un piedestal en pierre, de neuf. pieds de longueur, sur autant de hauteur, est composé de quatre figures de bronze, à peu-près de grandeur naturelle, & d'une grande Croix de même métal. La Vierge est assise au pied de la Croix, sur un rocher ou Calvaire en plomb, qui réunit toutes les figures. Elle tient sur ses genoux le corps de Jesus-Christ étendu; au-dessus de la tête du Sauveur, à quelque distance, est un coussin qui porte la couronne d'épines; à droite est la statue du Roi Charles VII; & à gauche, celle de Jeanne d'Arc; l'une & l'autre à genoux sur des coussins qu'on a ajoutés au nouveau Monument. Ces deux figures, qui ont les mains jointes, sont armées de toutes pièces, à l'exception des casques, qui sont posés un peu en avant; celui du Roi est surmonté d'une couronne. L'écu des armes de France est entre les deux, appuyé sur le rocher, sans aucun support, fans couronne, ni autre ornement. La lance de la Pucelle

est étendue en travers de ce Monument. Cette Fille céles bre est en habit d'homme, & distinguée seulement par la sorme de ses cheveux, qui sont attachés avec une espece de ruban, & qui tombent au dessous de la ceinture. Derrière la Croix est un Pélican qui paroît nourrir ses petits de son sang. Ils sont rensermés dans un nid ou panier, & étoient autresois au haut de cette même Croix, au pied de laquelle, sur le devant, on a ajouré un serpent tenant une pomme.

Le piedestal, qui sert de base, est orné de carrouches & de tables de marbre noir, sur lesquelles on a gravé, en lettres d'or, deux Inscriptions, dont on doit la composition à M. Jacque du Coudray. Sur la premiere table,

qui regarde la rue Royale, on lit ce qui suit :

#### DU REGNE DE LOUIS XV.

Ce Monument érigé sur l'ancien Pont
Par le Roi CHARLES VII, l'an 1458,
En action de graces de la délivrance
De cette Ville, & des Victoires remportées
Sur les Anglois par JEANNE D'ARC,
Ditte LA PUCELLE D'ORLÉANS,
A été rétabli dans sa premiere forme,
Du vœu des Habitans, & par les soins de
M. JACQUE DU COUDRAY, Maire.

MM. SAMBERT DE BAGNAUX, VANDEBERGUE DE VILLEBOURÉ, BOILLEVE DE DOMCY, DELOYNES DE GAUTRAY,

MM. Destriches,
Chaubert,
Colas de Malmusse,
Arnault de Nobleville,
Boilleve,
Lhuillier de Planchevilliers,

L'an M. DCC, LXXI.

L'Inscription de la face opposée est remarquable par sa moble simplicité.

D. O. M.

Pietatis in Deum,
Reverentiæ in Dei - Param;
Fidelitatis in Regem,
Amoris in Patriam,
Grati animi in Puellam,
Monumentum
Instauravére Cives Aureliani;

Instaurăvêre Cives Aureliani , Anno Domini M. DCC. LXXI.

Les desseins du piedestal & de la grille simple & élégante qui l'entoure, sont de M. Soyer, Ingénieur des Turcies & Levées; & l'ensemble de ce Monument est

dû à M. Desfriches.

Ce Monument élevé à la Pucelle d'Orléans, n'est pas la seule marque subsistante de l'hommage que les Orléanois rendent à cete Fille vertueuse, qui releva le courage de la Nation dans la crise où elle se trouvoit. & arrêta le cours des armes, jusqu'alors prosperes, de nos ennemis. Ils cor facrent chaque année à sa mémoire, le 8 Mai, époque de la levée du Siege de leur Ville, une Fête destinée à peindre toute leur reconnoissance. Ce jour-là, dès le matin, le Corps de Ville se rend en cérémonie à la Cathédrale, où l'on prononce un Discours en l'honneur de Jeanne d'Arc. Il se fait ensuite une Procession générale, qui va de cette Eglise à celle des Augustins. Elle passe, en revenant, pardevant le Monument de la Pucelle. A cette Procession assiste un jeune garçon vêtu d'un habit tailladé, aux couleurs de la Ville, dans le costume du rems. Il porte un drapeau, & est précédé d'une banniere: cet enfant est destiné à représenter la Pucelle,

(78,79) On y voyoit autrefois la Chapelle de Notre-Dame des Miracles. On y voit aujourd'hui l'Eglise Paroissiale de St. Paul , &c.

. Avant 1750, il y avoit deux Curés à St. Paul; celui de St. Paul, & celui de Notre-Dame des Miracles;

mais non pas deux Cures, comme bien des gens le Suyen, croyoient. Voici la raison de cette diversité. St. Paul 82. T. I. p. 313. Notre-Dame étoient anciennement deux Chapelles séparées & indépendantes l'une de l'autre, dont le Patronage appartenoit à différentes Eglises ; sçavoir , celui de St. Paul, au Chapitre de St. Pierre-le-Puellier, à qui le Roi Robert en avoit fait don en 1012; & celui de Notre-Dame, à l'Abbaye de St. Mesmin, qui l'avoit eu d'Odolric, Evêque d'Orléans, à qui Arnoul, Archevêque de Tours, l'avoit donné en 1029. Après l'union de ces deux Chapelles, les Collateurs conserverent leurs droits, &, suivant l'ancien usage, nommerent chacun séparément à une portion, au lieu de nommer alternativement au total, comme il s'est pratiqué presque par-tout aisleurs. Dans le treizième siècle, Jean, Prêtre de la portion de

St. Paul, dependante de St. Pierre-le-Puellier, étant allé Mém. mit. à Rome, représenta que c'étoit un abus qu'il y eût deux Chefs dans une même Eglise; sur quoi il obtint du Pape Grégoire IX un Rescript, du onze des Nones de Mai, de la seconde année de son Pontificat, adressé au Doyen d'Orléans, pour examiner cette affaire & la décider. Carrul de Les Religieux de St. Mesmin, à cette nouvelle, dé-

puterent au Légat du Pape, Raynold, Evêque d'Offie & de Vélétri, qui après avoir écouté les parties, jugea que le Rescript du Pape ne devoit avoir aucun lieu & confirma les Religieux dans leurs droits, par Sen-

tence du 25 Mai 1238. Cette Eglise composée étoit déja Paroissiale, sous le nom

l'Evêque d'Orléans.

de St. Paul, en 1329, quand Jean de Conflans, Evêque d'Orléans, confirma les droits du Chapitre de St. Pierrele-Puellier, pour leur portion qu'il unit à la mense Capi-Trefor de tulaire, ordonna que cette portion feroit desservie par St. Pierre-le- un Chanoine Prébendé seulement, & non par un autre. Les fonctions & les revenus des deux Curés n'étoient nullement divisés, & se partageoient également entre eux. Le Titulaire actuel a tout réuni sur sa tête en 1750, par Décret de l'Evêque d'Orléans, du 20 Mai & depuis la suppression du Chapitre de St. Pierre-le-Puellier, la nomination de la Cure appartient à Mgr.

La Chaire de cette Eglise, & le Banc d'œuvre, ont été exécutés sur les desseins & dans l'attelier de Verbreicht. Le Soleil, dans lequel on fait l'exposition du St. Sacrement, est de la main du célebre Germain. La grille qui ferme le chœur du côté de la nef, mérite aussi quelque attention.

Il y a dans cette Eglife la Chapelle du St. Esprit, de la Chapelle du St. Esprit , de la Chapelle du St. Esprit fondée au mois de Mars 1628, par Guillaume Turpin, de la Chap. & Gilon sa femme, Bourgéois d'Orléans, dont le béné- in-8. fice est à patronage laic, & à la présentation du plus ancien & plus proche en dégré de parente des fondateurs.

Outre cette Chapelle, il y a encore celle de St. Jean, qui est à la nomination des Marguilliers de ladité Paroisse. Elle a été fondée en 1397, par Jean le Tessier

& son épouse.

On voit aussi, par un acte relaté dans un Réglement, Trésor de du 10 Octobre 1611, concernant la Fabrique de cette de St. Paul. Paroisse, qu'un Seigneur, nommé Raoul d'Orléans, fonda, en 1297, un Autel, & institua un Vicaire perpétuel en cette Eglise, en l'honneur de la Vierge & de St. Gilles.

#### (80) Notre-Dame de Recouvrance, &c.

Cette Paroisse, annexe de celle de S. Laurent-des-Orgérils, a essuyé, de la part de cette derniere, bien des contestations au sujet de la qualité qu'elle devoit prendre. Les habitans de St. Laurent ont soutenu long-rems qu'on N.D. de Re ne devoit la regarder que comme une Chapelle qui n'avoit point droit d'avoir des Marguilliers Gagiers, mais seulement des Proviseurs : ils prétendoient que ses titres, contrats de rente, & autres biens étoient du patrimoine de St. Laurent; ce qui fut la fource d'un procès qui dura bien des années. Jusqu'en 1709, le territoire de ces deux Paroisses étoit indivis; mais à cette époque, le temporel de l'une & de l'autre fut exactement distingué, & elles n'ont plus de commun aujourd'hui que le Curé. Avant la derniere crue de la Ville, cette Eglise n'étoit qu'une simple Chapelle bâtie sur les fondemens d'une de ces forteresses élevées par les Anglois, lors du siege

P. 27.

d'Orléans, sous le nom de bastilles; celle-ci portoit

celui de Windsor.

La Tour de cette Eglise sut respectée par les Calvi-Trésor de nistes en 1562, puisqu'il paroît, par une consultations Hôtel de d'Avocats, du 4 Janvier 1570, qu'elle avoit été choisse pour y placer la cloche de l'Université, la seule qui n'este pas été fondue, & que l'on y avoit mile pour sonner à Peffroi.

> On voir dans l'Eglise de Recouvrance quelques ouvrages du célebre Hubert, qu'on peut mettre au rang de ce qu'il a fait de mieux. Ce sont les quatre Peres de l'Eglise. d'après le Cavalier Bernin; la Ste. Vierge, St. Joseph, & un grouppe d'enfans; les caracteres de tête de ces

figures, sont admirables & d'un choix épuré.

La Cure est à la présentation du Prieur de St. Laurensdes-Orgérils.

#### (81) La Porte-Renard, &c.

La Pucelle, dans son séjour à Orléans, logea près de cette Porte, dans une maison qui appartenoit à Jacques Bouchier, Trésorier du Duc d'Orléans, appellée aujourd'hui la maison de l'Annonciade : on y montre encore la chambre, qu'on dit qu'occupoit cette courageuse fille.

Je crois qu'il n'est pas hors de propos de rapporter deux circonstances de la conduite que tint la Pucelle dans cette maison, parce qu'elles nous sont connoître sa sobriété & l'attention qu'elle eut toujours à éloigner les soupcons qu'on pouvoit avoir de sa conduite. n' On lui Histoire de » avoit fait appareiller, dit un Historien, (chez le " Trésorier Boucher ) à souper bien & honorablement; » mais elle fit seulement mettre du vin en une tasse n d'argent, où elle mit moitié d'eau, & cinq ou six » souppes dedans, qu'elle mangea, & ne prit autre » chose tout ce jour, pour manger ni boire; ( cepen-

» dant elle avoit été tout le jour à cheval,) puis s'alla » coucher en la chambre qui lui avoit été ordonnée , » & avec elle étoient la ferame & la fille dudit Tréso-

rier; laquelle fille coucha avec ladite Jeanne. »

( 82 ) L'Aumone des Filles . &c.

Avant l'établissement d'un Hôpital Général en cette Etablissement Ville, les pauvres invalides étoient distribués dans trois géa. d'Od. Hôpitaux ou Aumônes particulieres; scavoir, les hommes & ses garçons, dans l'Aumône de St. Paterne, située près l'Eglise Paroissiale de ce nom ; les semmes & silles, dans l'Aumône de St. Paul; & les étrangers passans, dans celle de St. Antoine. Cette distribution se fit en 1556, en vertu des Lettres Patentes du Roi Henri II, données à Blois le 16 Février, qui autorisoient les Réglemens qui avoient été dressés sur le fait des pauvres, par les Echevins & Habitans, dans une assemblée générale de la Ville. Pour l'administration de ces Hôpitaux, il sut établi un Bureau composé de dix-sept personnes, à qui ces Lettres donnoient le nom de Commis de l'Aumône: sçavoir, trois Députés du Corps de Justice, trois du Clergé, un Docteur de l'Université, deux Echevins & huit Bourgeois, qui s'assembloient toutes les semaines dans une chambre de l'Hôtel-de-Ville. Comme les biens de ces Hòpitaux ne suffisoient pas pour l'entretien des pauvres, il fut assis sur les Habitans une Taille, au paiement de laquelle ils pouvoient être contraints en vertu des Rôles qui étoient dressés chaque année par les Administrateurs de l'Aumône; comme il avoit été ordonné par les Lettres d'Henri IL

(83) Sans qu'elle ait reçu depuis de nouveaux accroissemens, &c.

On pourroit, dans cette derniere enceinte, distinguer Lemaire, deux augmentations différentes, si le peu de tems qui & suive s'est écoulé entre l'une & l'autre, n'autorisoit en quelque maniere à les confondre. Le Roi Louis XI étant à Orléans sur la fin de l'année 1466, résolut d'accroître la Ville; mais il se borna à y renfermer le Fauxbourg de St. Aignan, qui étant ouvert, laissoit l'Eglise de ce Saint exposée à des ruines fréquentes. Il ordonna, pour cet effet, aux Echevins de faire passer ce dessein par un résultat d'assemblée des Habitans; ce qui fut exécuté le 31

Décembre de la même année. En conséquence, les Eche vins firent venir des Architectes, qui dresserent, en présence du Roi, le plan de cette nouvelle enceinte. à laquelle on travailla aussi-tôt, & qui ne sut néanmoins achevée que quatorze ans après, en 1480. Cette augmentation comprend toute cette partie de la Ville, qui s'étend sur la droite, depuis la Tour-Neuve, en montant à l'Evêché, jusqu'à St. Euverte, la Porte de Bour-

gogne & le Guichet de la Brebis.

Quelques années après, en 1486, les Echevins. à la follicitation de Louis II du nom, Duc d'Orléans, qui fut depuis le Roi Louis XII, obtinrent du Roi Charles VIII, permission d'accroître la Ville, des Fauxbourgs de St. Vincent, de Bannier & de St. Laurent; & ce Prince. pour subvenir en partie à la dépense qu'il convenoit faire. leur accorda cinq deniers à prendre sur chaque minot de sel qui seroit vendu dans tous les Greniers du Royaume. Les Commissaires qui furent chargés de travailler au devis de ces ouvrages, & qui étoient MM. Yvon d'Illiers. Chevalier, Conseiller & Chambellan du Roi; & Jean de Gourville, Ecuyer & Pannetier ordinaire du Roi, dont deux rues de cette nouvelle enceinte ont retenu le nom. ayant fait leur rapport; Sa Majesté, par ses Lettres-Parentes du mois de Novembre 1489, les approuva, & en ordonna l'exécution, avec défenses à soutes personnes de bâtir aucune maison à une lieue aux environs, pour faciliter par-là le moyen de peupler entiérement ce Quartier. Louis XII, en 1508, renouvella ces défenses, & commit, pour leur exécution, M. de St. Mesmin. Lieutenant Général au Bailliage d'Orléans, qui, l'année suivante, fit abattre, dans l'étendue d'une heue, plusieurs maisons construites à leur préjudice. On travailla ensuite avec ardeur, & il paroît que la clôture étoit finie, ou du moins fort avancée en 1498, que le Roi Louis XII. Procésver par Lettres données à Compiegne le 8 Juin, ordonna qu'on prendroit le terrein des vieux fosses & boulevards. pour y faire des places & lieux publics & convenables, pour y hâtir une Boucherie & plusieurs marchés, distans & léparés les uns des autres; ce qui étoit devenu nécessaire. attendu l'accroissement & augmentation de la Ville.

bal de visite des lieux.

(.84)

(84) L'Eglise Royale & Collégiale de St. Aignan, &c.

Nous n'avons aucune connoissance certaine, ni de Antiquitée l'année, ni de l'auteur de la premiere fondation de cette historiq de l'Eglife de S. Eglise. Ce n'est que par conjecture, que Hubert, dans Aignan, PHistoire qu'il a composée de cette Collégiale, en rapporte les commencemens à Diopet, Evêque d'O:léans. vers l'an 374. On voit par les actes de la Translation du corps de St. Baudille, & par ceux de la vie de St. Ay, que cette Eglise porta d'abord le nom de St. Pierre, (quelques-uns lui donnent celui de St. Pierreaux - Bœuss; ) nom qu'elle changea dans la suite, pour prendre celui de St. Aignan, qui y fut inhumé vers l'an 453. Ce changement de nom paroît avoir été fait du tems du Grand Clovis, cinquante ans ou environ après la mort du St. Evêque, ainsi que les actes que je viens de citer, ceux de St. Euspice & de Ste. Geneviève, & le testament de l'Abbé Leodebode le font présumer; on croit même que ce Prince sit rebâtir l'Eglise, & l'enrichit d'une infinité de dons précieux. En 641, selon le P. Mabillon, l'Abbé Leodebode ordonna, par son testament, quelques ouvrages qui furent exécutés après sa mort à mais soit qu'il sût arrivé quelque accident à cette Eglise ou qu'elle ne parût pas affez magnifique, on lit dans la Chronique de Hugues, Moine de Fleury, que l'Empereur Charlemagne la fit entiérement rebâtir. Elle ne subsista pas long-tems après cette réédification; car en 865, fous Remarq. 24 le regne de Charles le Chauve, les Normands s'étant emparés d'Orléans, brûlerent toutes les Eglises, tant du dedans que du dehors. Celle de St. Aignan ne tarda pas à être rétablie, puisque nous voyons, quinze ans Remarg. 684 après ou environ, qu'on y mit en dépôt les corps de St. Martin & de St. Benoît, pour les soustraire à la fureur de ces mêmes Peuples. Elle demeura en cet état. jusqu'en 999, qu'elle périt une seconde fois dans un grand incendie qui, au rapport de Glaber, consuma toutes les Eglises & toutes les maisons d'Orléans. Le Roi Robert qui avoit une dévotion particuliere à St. Aignan, rétablit son Eglise, qu'il sit élever sur de nouveaux fondemens, à quelque distance du terrein qu'elle occupoit

auparavant. La Dédicace en fut solemnelle : elle se fit

le 14 Juin 1029, par les Archevêques de Bourges & de Tours ; les Evegues de Chartres, de Meaux, d'Orléans, de Beauvais & de Senlis; les Abbés de Cluny, de St. Mesmin, & de St. Pere-lès-Chartres', en présence du Roi . & d'un grand nombre de personnes distinguées de tout ordre. On peut voir dans la Vie du Roi Robert composée par Helgaud, le détail de cotte cérémonie, & la descripcion de la nouvelle Basilique de St. Aignan. Remarg. 22. Après avoir duré l'espace de 341 ans, elle sut démolie en 1970 par les habitans, qui dans l'appréhension d'être affiégés par l'armée Angloife que commandoit Robert Kapolle, qui avoit ravagé tout le Pays d'alentour, abattirent eux-mêmes, pour la seconde fois, les Fauxbourgs de leur Ville, & toutes les Eglises qui s'y trouverent. Le Roi Charles V commença à rebâtir St. Aignan 1 mais prévenu de la mort en 1380, son dessein ne fur acheve que sous Charles VI son fils. En 1428, cette Eglise qui avoit été démolie tant de fois, le fin encore lors du fiege des Anglois; mais après la levée du fiege. Charles VII octroya au Chapitre de St. Aignan, en 1439. fix deniers sur chaque minor de sel qui seroit yendu aux Gabelles de Languedouy & Languedoc, pour être employés à relever l'Eglise qu'il commença, & que Louis XI mit presque dans sa persection. Charles VIII y fit travailler après lui; mais l'ouvrage ne recut la derniere main que sous le Roi Louis XII, qui sit bârir fix Chapelles pour accompagner la nef. Alors n'y ayant plus rien à desirer aux bâtimens de cette Eglise, elle fus de nouveau consacrée par l'Archevêque titulaire d'Arcadie. Suffragant de Michel de Bussy, Archevêque de Bourges, & Doyen de St. Aignan, le 28 Août 1500. Enfin, en dernier lien, aux feconds troubles de la relizion, lorsque les Calvinistes abattirent les Eglises d'Orléans, celle de St. Aignan fut une des premieres qui éprouva leur fureur; ils en ruinerent la nef, qui depuis n'a pas été rétablie.

La Châsse d'argent, où sont rensermées les Reliques de Sa. Aignan, est placée au fond du Chœur, au-dessus de l'Aurel, dans une niche. Elle est d'un très-bon goût,

& du dessein de M. Meyssonier. On ne la découvre qu'aux Fêtes de St. Aignan & dans les calamités publiques.

Autrefois le Chapitre de cette Eglise Royale, qui est la premiere Collégiale d'Orléans, & qui dans les processions publiques tient le côté gauche de la Cathédrale. relevoit immédiatement du St. Siège; mais il fut soumis à l'Ordinaire, par Arrêt du Parlement, du 4 Juin 1674, rendu en faveur de Messire Pierre du Cambout de Coislin, alors Evêque. Le Roi & les Ducs d'Orléans, comme Apanagistes, prennent le titre d'Abbés de St. Aignan, & en cette qualité, la premiere fois qu'ils viennent dans cette Eglise, il leur est présenté un surplis, une aumuce & une bourse avec cinq sols dedans. On le fit à l'égard de Louis XIII en 1614. Le Doyen étoit mis anciennement en posséssion de sa dignité, par la tradition, d'une épée, d'une ceinture, d'une gibeciere, & d'une paire d'éperons dorés, avec un épervier qu'on lui mettoit sur le poing; mais depuis Gabriel Prévôt, reçu Doyen le 13 Février 1538, ses successeurs ont négligé cette espece d'investiture, peu convenable à l'Ordre Ecclésiastique.

Cette Eglise a de très - beaux droits. Les deux jours de Fêtes de St. Aignan & de la Translation de son corps, qui sont le 17 Novembre & le 14 Juin, le Bailli de St. Aignan est le seul Juge dans la Ville d'Orléans. Les droits d'entrée dans la Ville appartiennent, pendant ces mêmes jours, au Chapitre qui les afferme au Fermier de Mgr. le Duc d'Orléans, & chaque bourique ouverte dans la

Ville, doit un droit de cinq deniers.

Le Chapitre de St. Aignan est composé, outre l'Abbé, & le Doyen qui est à la nomination de l'Abbé, d'un Sous-Doyen, d'un Chantre, d'un Chévecier, d'un Sous-Chantre, de trois Prévôts, de Tillay, de Sologne & d'Herbilly, à la nomination du Doyen; de trente-un Chanoines, dont deux d'étroite résidence; de deux Chanoines semi-Prébendés, à la collation du Chapitre; de deux Prébendés Réguliers, aussi de résidence, qui sont les Prieurs de la Conception & de St. Hilaire; le premier, à la nomination de l'Abbé de St. Jean de Sens, & le second, à celle de l'Abbé de St. Euverte; & de quatre Chanoines Honoraires, qui sont l'Evêque d'Orléans, les

Abbés de St. Mesmin, de St. Pierre de Cluny, & de St. Pere en Vallée.

Ce Chapitre étoit originairement une Communauté Hubert Antiquités de Moines, dont on ne connoît pas précisément l'éta-des Aignan de S. Aignan P. 17 & miv. blissement, non plus que la sécularisation. Cette derniere avoit déja lieu sous le Roi Pepin, comme le démontrent deux Chartres, l'une de Charlemagne, & l'autre de Louis le Débonnaire, son fils, par lesquelles ces deux Empereurs confirment les privilèges accordés par Pepin. leur pere & ayeul, aux Chanoines de St. Aignan.

> On voyoit dans une Salle où les Chanoines tiennens Chapitre, un beau tableau représentant un Christ mort, descendu de la Croix, que l'on croit être d'Annibal Carrache. Le Chapitre vient de le faire placer dans une des Chapelles de l'Eglise qui a été décorée à cette occasion.

Il y avoit anciennement près la grande porte du Cloître de St. Aignan, une Eglise Paroissiale, sous l'invocation des SS. Sergius & Bacchus, dont le bâtiment & le cimétiere tenoient à une maison appellée, dans les titres, Porta patens, qui est de la Jurisdiction de St. Aignan. & qui fut acquise par le Chapitre de cette Eglise, des Tresor de Maître & Freres & Sœurs de l'Hôtel - Dieu d'Orléans , la veille de la Pentecôte 1261. Le Chapitre, à la Procession du troisième jour des Rogations, s'arrête devans la porte de cette maison, pour y chanter le Répons, le Verset & la Gollecte des SS. Martyrs.

Il y a dans l'Eglife de St. Aignan une Paroisse, sous le nom du Crucifix St. Aignan. Ce nom lui venoit de ce que l'Autel Paroissial étoit adossé au Jubé, sous le Crucifix; il a été depuis porté dans une Chapelle de la nef. Depuis plufieurs années, St. Euspice est devenu Patron de cette Paroisse. Dans une transaction passée le lendemain de Pâques 1286, entre Guillaume de Crespy. Doyen, & le Chapitre de l'Eglise de St. Aignan , il fut accordé, entr'autres choses, que la collation de l'Eglife Paroissiale du Crucifix demeureroit au Doyen, auque! le Chapitre la disputoit, quoique les Doyens en eussent joui long-tems auparavant, & qu'on trouve même qu'en 192, Cadurque, Doyen, assigna un revenu de trois muids de bled au Curé du Crucifix pour son gros. Depuis

ce tems le patronage en a été abandonné aux Chanoines, qui conferent cette Cure, avec cette circonstance, que depuis que le Chapitre a été soumis à l'Ordinaire, en 1674, les Curés nommés sont tenus de prendre le visa de l'Evêque d'Orléans; ce qu'ils ne faisoient pas auparavant,

#### (85) Notre Dame du Chemin . &c.

Dans le milieu du neuvième siecle, les Chanoines de Antiquités St. Aignan avoient, attenant leur Eglise, un Cimétiere Aignan, p. si rempli de corps, qu'ils se trouverent obligés d'en 139. prendre un ailleurs. Ils s'adresserent à Agius, Evêque d'Orléans, pour avoir la permission de choisir, pour cet effet, un endroit qui leur appartenoit, & d'y bâtir une Chapelle, suivant l'usage d'alors. Agius leur accorda ce qu'ils demandoient, par Lettres du 13 Janvier 855. C'est cette 1dem p. 15. Chapelle bâtie dans le nouveau Cimétiere, & dediée en des Preuves. Phonneur de St. Aignan, dont elle a long-tems portée le nom, qui dans la suite étant devenue Eglise Paroissiale. est aujourd'hui connue sous le nom de Notre Dame du Chemin; nom qu'elle a emprunté de sa situation, anciennement au bout du Fauxbourg, & sur le grand Chemin qui conduit en Bourgogne. La Cure est à la présentanon du Chapitre de St. Aignan.

(86) St. Euverte, &c.

Après la mort de St. Euverte, arrivée sur la fin du Annal. Ecet. quarième siècle , les Habitans d'Orléans bâtirent sur n. 30. son tombeau un Oratoire ou Eglise, qui porta d'abord le nom de Notre Dame du Mont, par rapport à sa situation sur une hauteur, mais qui prit dans la suite le nom du St. Evêque, & fut desservie par des Chanoines séculiers. Vers le milieu du douzième siècle, les Chanoines embrasserent la Régle de St. Augustin, & la Maison de St. Euverte devint une Abbaye célebre. dont un nommé Rogerius fut le premier Abbé. Quant au tems précis de ce changement, la plus commune opinion le fixe vers l'an 1163; mais M. Polluche a prouvé dans un Mémoire imprime qu'il faut resuler de beaucoup.

l'introduction du Monachisme dans St. Euverte. Les anciens Religieux qui, par un malheur commun à tous les Ordres. s'étoient peu-à-peu telâchés de la régularité de leur premier institut, furent réformés en 1636, & les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France introduits à leur blace.

L'Eglise & le Monastere, ruinés en dernier lieu par les T. II. p. 94. Calvinistes, en 1562, ont été rebâtis par les libéralités du Roi Henri IV, à la sollicitation de M. Fougeu d'Escures. Maréchal Général des Camps & Armées de Sa Majesté & de M. Charles Fougeu, fon frere, premier Abbe Commendataire de cette Maison.

> Le dessein de l'Autel en baldaquin, est de M. Gabriel fils, Architecte & Contrôleur des bâtimens du Roi.

Je ne dois pas oublier une particularité que nous apprend &zig. 280. Etienne de Tournay, qu'autrefois les Evêques d'Orléane se faisoient inhumer dans St. Euverte, & que c'étoient l'Abbé & les Religieux qui leur administroient les Sacremens dans leur maladie. Tenetur & ipfa .... & infirmitatibus exhibere folatium , & decedentibus præstare fepulchrum.

M. de Cougniou, Chanoine de la Cathédrale, a légué en 1754, à cette Maison sa bibliothèque, à condition qu'elle seroit ouverte au Public les Jeudis, pendant l'hiver, depuis deux heures après midi jusqu'à quatre; & après Pâques, depuis cinq heures jusqu'à six.

## (87) La Paroisse de St. Victor, &c.

Entre les Eglises dépendantes de la Cathédrale d'Or-Galliarum léans, dont il est fait mention dans les Lettres de Charles le Chauve, de Hugues le Grand, de Hugues Caper, & de Robert son fils, conservées dans les archives de cette Eglise, est celle de Notre Dame des Forges, Cella Santia Maria Fabricata, qui n'est autre que l'Eglise Paroissiale de St. Victor, dont la Cure est encore aujourd'hui à la nomination du Chapitre. Le nom de Notre Dame des Forges avoit été donné à cette Eglise, parrapport au Quartier où elle se trouve située, & où il reste encore un puits public, appellé le Puits des Forges. Guyon , T. Quant au titre de St. Victor, sous lequel elle sur con-

Notitie

II. p. 355.

Tacrée, conjointement avec celui de Notre Dame, le 30 Décembre 1524, & qu'elle portoit déja sous le régne de Charles VII, il y a apparence qu'il lui vient de quelque Histoire du translation de reliques du St. Martyr de Marseille; mais see d'Ott. on ne trouve point en quel tems ce changement a pu arriver. Cette Eglise qui avoit péri dans l'incendie de 999, fur rebâtie par le Roi Robert, en 1029, ainsi que l'écrit Helgaud, qui la qualifie de Monastere; nom qu'on donnoit beri alors à presque toutes les Eglises.

## (88) La Chapelle de St. Michel, &c.

Guyon est le seul de nos Annalistes qui nous parle de T.I.P. 292. cette Chapelle, dont il attribue la fondation aux Couvreurs. Maçons & Charpentiers, mais fans en fixer le tems. On voit seulement qu'elle n'étoit pas bâtie en 1358, puisque dans les Lettres de Jean de Montmorenci, Evêque d'Orléans, du 5 Février, données au sujet de son entrée, il n'est sait mention que d'une Croix élevée en cet endroit: Saussius; Et ad portam claustri Sancti Aniani, per magnum vicum, versus Crucem Santti Michaelis accedere. Mais elle l'étoit avant 1469, qu'on trouve que Gilles Marie, Couvreur Guyon & Maçon d'Orléans, lui donna en cette année quelques rentes, à la charge que tous les ans, le lendemain de la Fête de St. Michel, on y diroit une Messe pour les trépassés. C'est dans cette Chapelle que les Couvreurs. Maçons & Charpentiers font acquitter les fondations de Jeur Confrairie.

## (89) L'Hofpice, appelle le petit St. Loup, &c.

Cette Maison a servi pendant quelque tems de demeure à une partie des Religieuses de l'Abbaye de St. Loup. Elles étoient devenues propriétaites de ce terrein depuis 1655; elles ne s'y établirent néanmoins qu'en 1657, en vertu d'un acte capitulaire du dernier Mars, par lequel Il fut résolu qu'on seroit bâtir l'Hospice, qui ne connoîtroit d'autre Supérieure que l'Abbesse, & qui seroit gouverné par une Religieuse, avec le nom de Mere des Novices, sans mense particuliere. Madame Louise-Charlotte

de Châtillon, troisième Abbesse, les en ôta en 1685, & les réunit à celles de l'Abbaye. Depuis ce tems l'Hospice a été donné à loyer à différens Particuliers.

## (90) La Paroisse de St. Michel, &c.

L'Eglise de St. Michel, alors hors des murs, & qui Aurel, L. 8. n'étoit encore que Chapelle, sut donnée avec celle de St. Paul, au Chapitre de St. Pierre-le-Puellier, en 1012, par le Roi Robert, suivant les Letres de ce Prince, datées d'Orléans le 15 du mois de Décembre de cerre année. Tresor de la seizieme de son régne. L'une & l'autre étant devenues dans la suite Eglises Paroissiales, celle de St. Michel a été. Puellier. accrue, en différens tems, des Paroisses voisines de St. Martin de lata area, & de St. Georges; peut-être même que l'union de la premiere, qui ne subsissoit déja plus en 1428, lorsqu'au mois de Novembre, pendant le siège Histoire du des Anglois, les Habitans d'Orléans abattirent les Eglises, fiege des An-qui se trouverent dans leurs Fauxbourgs, est l'origine & le commencement du titre Paroissial. Cette Eglise de St. Martin étoit située aux environs du Cimétiere, près de la rue qui conduit au Mail, & qui en a rețenu le nom de rue St. Martin. Nous apprenons par un titre de Manassés de Signelay, Evêque d'Orléans, du mois de Juin 1221, qu'alors le Chapitre de la Cathédrale dimoix dans la Paroisse de St. Martin; pourquoi le desservant avoit droit de prendre chaque année dans les greniers du Chapitre, deux muids de seigle pour sa subsistance. Quanz à la Paroisse de St. Georges, elle étoit dans l'Eglise Collé-

giale de St. Avit,

Le tableau du maître - Autel de l'Eglise de St. Michel passe pour être de de Seve, Peintre de l'Académie; & les deux statues qui l'accompagnent, sont d'Hubert, d'Orléans. La chaire du Prédicateur servoit au Temple que les Protestans avoient à Bionne, avant sa suppression.

Depuis la réunion des deux titres de St. Paul sur la tête d'un seul Curé, la présentation de la Cure de St. Michel a été affectée à l'Abbé de St. Mesmin, en dédommagement de la portion de St. Paul, dont il perdoit la nomination,

(91) Les Jacobins, &c.

La notice des Maisons de l'Ordre de St. Dominique, qui se trouve à la tête de l'Histoire de ses Ecrivains, place, en 1219, l'établissement de la Maison d'Orléans, que Lemaire & Guyon veulent être de l'année précé-T.II.p. 100, dente. Cette différence peut venir de la maniere de T. II. p. 15. compter que les uns ou les autres auront suivie. Les Orléanois donnerent aux Religieux, que St. Dominique, qui pour lors étoit à Paris, avoit envoyés pour cet établissement, une Eglise hors des murs, dédiée en l'honneur de St. Germain d'Auxerre, & dépendante du patronage des Chanoines de St. Pierre-Empont. Le mérite & la science de ces Religieux firent qu'on plaça chez eux les Ecoles publiques, tant de Théologie que de Droit : ces dernieres y sont demeurées jusqu'en 1337. Cette Maison, Remarq. 664 avant d'être renfermée dans la Ville, avoit été ruinée deux fois dans les guerres des Anglois, en 1370 & en 2428; & depuis qu'elle s'est trouvée dans les murs de la derniere enceinte, elle le fut en 1567, au second trouble de la Religion; mais elle ne resta pas long-tems dans cet état, car quelques années après, Jacques Alleaume, Bourgeois d'Orléans, & ancien Receveur de la Ville, la sit rebâtir à ses dépens, aussi-bien que le résectoire & une partie des dortoirs. Le Pape lui adressa, à cette occasion, un Bref de sélicitation, en date du 18 Juin 3571. Quant aux Cloîtres, ils sont dûs en partie à la libéralité de M. d'Escures, Maréchal des Logis Général des Camps & Armées du Roi ; c'est ce que témoignent les armes placées dans le lieu le plus éminent. Les Religieux viennent d'abattre ces Cloîtres & presque tout l'ancien bâtiment, & ont commencé à jetter les fondemens d'un nouveau corps de logis plus commode & mieux entendu. On lit sur la porte de l'Eglise cette Inscription, que la réconnoissance des Peres Jacobins envers leur bienfaiteur y a fait placer.

Cette présente Eglise des Jacobins sut détruite l'an 1567, & depuis réédistée des deniers & aumônes de Noble Homme Jacques Alleaume, & Magdelaine Compaing, sonépouse, l'an 1575.

Les deux figures de Saints, qui sont sur des piedestaux,

aux deux côtés, dans le fond du chœur de cette Eglise Z sont l'ouvrage de Hubert, ainsi que le bas-relief qui est au-dessus. On doit à Perelle le tableau de l'Autel qu'elles

accompagnent.

La Chapelle de Notre-Dame de Pitié fut fondée dans cette Eglise, & bâtie des deniers de la Communauté des fréquentans, Marchands fréquentans la riviere de Loire, sur un terrein dont lesdits Marchands acheterent une partie, & dont l'autre fut donnée par le Sr. Compaing, Bourgeois. d'Orléans, en Avril 1473; laquelle fondation fut acceptée par le Chapitre général de l'Ordre de St. Dominique affemblé à Bâle le 6 Juin de la même année.

#### ( 92 ) Les Carmélites, &c.

Ces Religieuses furent reçues à Orléans le 25 Mars Gayon . T. 11. p. 472. 1617. Elles demeurerent d'abord dans une maison, près l'Eglise de St. Pierre-Ensentelée; d'où cinq ans après le 9 Juin 1622, elles sortirent pour venir s'établir où elles sont aujourd'hui; trois jours après leur entrée dans cette nouvelle maison, on célébra la Canonisation de Ste. Thérese. L'Evêque d'Orléans, le Comte de St. Paul, Gouverneur, les Corps de Justice & de la Ville assisterent à la cérémonie.

#### (93) La Maison du Bon-Pasteur, &c.

Cette Communaute, dont le principal objet est de servir de retraite aux pauvres filles repenties, s'est formée à Orléans, par les soins de M. de Coissin, alors Evêque. Ce Prélat, en 1703, obtint à cet effet des Lettres Parentes du Roi au mois de Septembre, enregistrées au Parlement le 11 Juin de l'année suivante 1704. Dès le 30 Avril, M. le Lieutenant-Général de Police & le Procureur du Roi, donnerent leur consentement à cet établissement, » pour y être les filles de mauvaise con-» duite, qui s'y retireront volontairement, recues gratis. » & fans aucune pension. »

Cette maison, qui n'a aucun fonds, ne subsiste que par son travail, & par les secours qu'elle reçoit des personnes. charitables, Les Eyêques d'Orléans, Supérieurs nés, com-

la direction. Elle est de plus du ressort de la Police, & a pour protecteur le Lieutenant-Général, auquel on a recours au besoin.

#### (94) Le Séminaire, &c.

Le Corps de St. Avit, mort dans un hermitage pres de Châteaudun, ayant été apporté à Orléans, fut inhumé à quelques pas de la Ville, au même lieu où est aujourd'hui le Séminaire, & où le Roi Childebert fit bâtir une Eglise en l'honneur de ce Saint, suivant le vœu qu'il en avoit fait, au cas qu'il réussit dans la guerre d'Espagne; ce qu'il exécuta vers l'an 542. Cette Eglise sut ruinée du tems des Normands, & depuis, lors du siege des Anglois. Elle éprouva ensuite les fureurs des Calvinistes. durant les troubles de 1562; ce qui en restoir encore fur pied, ainsi que les maisons qui en dépendoient, fut entièrement renversé en 1710, pour élever sur leur terrein le bâtiment du nouveau Séminaire que M. de Coislin y avoit établi, dès l'an 1670, & auquel il avoit réuni les prébendes de cette Eglise, qui étoit une Collégiale, composée d'un Doyen, d'un Chévecier, de dix Chanoines & de quatre Chapelains, à la collation de l'Evêque, & qui fut supprimée alors. Les Lettres Patentes du Roi sont du mois de Mars 1667. L'Evêque passa transaction avec le Chapitre le 9 Juillet 1668, & accorda 150 liv. de pension à chaque Chanoine. En 1671, au mois d'Août, M. de Coislin obtint des Lettres Patentes qui ne furent enregistrées que le 28 Janvier 1674, pour l'union du Prieuré de Notre-Dame des Champs, Diocèse de Paris, dont il étoit titulaire, au Séminaire. Cette union avoit déja été faite par l'Archevêque de Paris, le 24 Mai 1671, & l'Abbé & les Religieux de Marmoutier, desquels ce Prieuré dépendoit, avoient donné leur consentement le 22 Avril 1672.

La Paroisse de St. Georges, qui étoit dans l'Eglise de Lemaire, St. Avit, avoit été précédemment supprimée sous M. T. II. p. 63. de Netz, par décret du 12 Novembre 1632, & les

Paroissiens donnés à celle de St. Michel.

On comprit dans l'enclos du Séminaire la rue Se Georges, qui étoit entre l'Eglise St. Avit & l'Evêché, & cela sur une permission de Mgr. le Duc d'Orléans, du 18 Mars 1682.

Les Prêtres de la Communauté de St. Sulpice de Paris ont la direction de ce Séminaire depuis 1707, en vertu d'une transaction passée entre ces MM. & Mgr. TEvêque d'Orléans, le 19 Novembre de cette année,

La Chapelle du Séminaire est fort bien décorée : le dessein de l'Autel est de Gilles - Marie Oppenord, & le tableau où est peinte la Présentation de la Vierge au Temple, est de Leclerc, fils du célebre Leclerc, Graveur. Il y a dans cette Maison une assez belle Bibliothéque, dont les fondemens ont été jettés par M. Jean de Fourcroy, Doyen de l'Eglise d'Orléans, qui y légua ses livres, par son testament du 11 Février 1681.

## (95) L'Ecole Royale de Chirurgie, &c.

Cette Ecole, établie par Lettres Patentes du 23 Juin 1759, enregistrées au Parlement le 7 Septembre, & au Bailliage d'Orléans le 4 Décembre de la même année. & dont les Réglemens sont contenus dans d'autres Lettres Patentes du 2 Septembre 1763, enregistrées au Parlement le 12 Décembre de la même année, & au Bailliage d'Orléans le 10 Janvier suivant, est composée d'un Président, Lieutenant du premier Chirurgien du Roi, de trois Professeurs Démonstrateurs qui y enseignent l'Anatomie, les Opérations, les Institutions chirurgicales, l'Ostéologie, les Maladies des os & les Accouchemens de deux Prévôts qui changent tous les ans, d'un Trésorier, d'un Greffier du premier Chirurgien du Roi, & de tous les Maîtres en Chirurgie de la Ville.

Quoique la fondation de cette Ecole soit très-récente comme nous venons de le dire, il paroît cependant que depuis assez long-tems il y avoit des Ecoliers étudians en Chirurgie à Orléans, qui étoient obligés d'aller entendre les leçons des Docteurs en Médecine & des Maîtres en Chirurgie; ces Etudians élisoient un d'entre eux, qu'ils nommoient Abbé. Il avoit pour Adjoints un

Lieurenant, quatre Conseillers, un Trésorier & un Greffier, tous à sa nomination. La fonction de cet Abbé & de ces Officiers, étoit de veiller au maintien du bon ordre, & de percevoir les deniers nécessaires pour les honoraires des leçons que recevoient les Etudians en Chirurgie. Cette élection se faisoit du consentement & en présence du Lieutenant du premier Chirurgien du Roi, qui leur faisoit prêter serment, comme le prouvent des Lettres (imprimées,) données à cet effet par Jean Roubault, Maître Chirurgien & Lieutenant du premier Chirurgien du Roi, à Orléans, en date du 3 Septembre 1676.

La rue où est située l'Ecole de Chirurgie, & qu'on nomme rue du Petir-Sanitas, & anciennement rue du Pommier-rouge, tire son nom actuel d'un Sanitas ou Maison de santé, qui y sut bâtie en Juillet 1583, pour y retirer les pestisérés, & dont il ne reste plus de vestiges. Cette maison avoit été achetée, par les Maire & Echevins,

de Jean Lami, & d'Agnès Fillon, sa semme.

## (96) Le Grand-Cimétiere, &c.

Le Cimétiere doit originairement son établissement à la Confrairie des Maîtres Ecrivains, qui formoient à Orléans une Communauté très-nombreuse avant l'invention de l'Imprimerie. On connoît des Lettres de Louis XII & de François Ist. portant permission de prendre une petite rue & des jardins pour son alignement, en remboursant les particuliers; & le 20 Mars 1515, les Echevins assemblés consentirent à l'exécution de ces Lettres.

Sa principale entrée avoit toujours été entre la Chapelle de la Communité & celle de Ste. Anne. Le portail même, sur lequel sont sculptées les armes de la Ville, se voit encore en partie. Mais en 1521, comme on voulut travailler aux charniers de ce Cimétiere, qui venoit d'être rensermé dans la Ville par la derniere clôture, on jugea plus à propos d'en faire l'entrée vis-à-vis de la Cathédrale, avec laquelle le Cimétiere pouvoit communiquer, au moyen d'une porte qu'on ouvrit en même-tems dans les anciens murs de la Ville, n'y ayant

point eu jusques-là de sortie de ce côté, plus proche que celle de la Porte Parisis, près l'Hôtel-Dieu. Ce sut alors qu'on commença ces superbes galeries qu'on y voit, & dont les dernieres arcades ne furent achevées qu'en 1645. Il seroit à souhaiter qu'on pût parsaire un si bel ouvrage le seul peut-être en son genre, qui mérite d'être vu. En 1691, on élargit aussi, & on embellit la porte qui répond sur la rue Pavée, du côté de l'Étape, & l'on y placa les deux squelettes de pierre qui sont couchés sur le fronton, où ils font un fort bel effet. Ils sont l'ouvrage d'un habile Orléanois, Claude Godard, Ingénieur du Roi, qui a donné aussi les desseins de cerre porte.

Pyrrhus d'Angleberme, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans, dans l'Eloge qu'il composa de cette Ville.

645 , in-4.

en 1517, parle en termes magnifiques de ce Cimétiere. où l'on voir, dit-il, des ouvrages de sculpture & de peinture que Praxitele & Apelle n'auroient pas désavoués : ubi sculptura, picturaque, vel Praxitelis, vel Apellis manum referentes. Ces paroles ressentent bien le style oratoire : mais si ces miracles de l'Art ont existé, tout a disparu ; rien n'est plus uni & plus simple que ces monumens qu'on y voit aujourd'hui. Les Gens de Lettres peuvent néanmoins se faire montrer le tombeau de Germain Audebert, connu par ses Poésies latines, qui lui mériterent Le Collier de l'Ordre de St. Michel, & celui de St. Marc de Venise; ce Sçavant, mourut en 1598, le 24 Décembre. Le tombeau de Marie de l'Etoile, qu'on veut avoir été maîtresse de Théodore de Beze, dans le tems qu'il étudioit à Orléans, est un peu plus loin; mais l'épitaphe qu'on y lisoit en prose latine & françoise, de la composition de ce prétendu Résormateur, a été entiérement biffée à coups de couteau, & n'est plus hible. On peut encore remarquer l'épitaphe latine de deux sœurs de la famille des Beauharnois, mortes le même jour 21 Juillet Pag. 227. \$597, qui paroît être de Jean Passerat, dans les Œuvres de ses Œuvres latines. duquel il s'en trouve une presque semblable pour l'aînée : celle de M. Gendron, mort le 2 Juillet 1688, & connu pour avoir traité la Reine mere, d'un cancer qu'elle portoit depuis long-tems; cette Piéce est de la composition de M. Julien Fleury, Chanoine de Chartres: celle de

M. Perdoulx de la Perriere, sçavant dans l'Histoire d'Orléans: ensin, le Monument élevé, par le Corps de Ville, à la mémoire du célébre Jurisconsulte M. Pothier, mors le 2 Mars 1772.

## (97) La Chapelle de Ste. Anne, &c.

La Communauté des Maîtres Ecrivains d'Orléans obtint de Robert de Courtenay, Evêque d'Orléans, la permission de construire dans le Cimétiere commun de la Ville, une Chapelle sous l'invocation de Notre Dame & de St. Vrain. Ce Prélat leur laissa la nomination d'un Chapelain pour la desservir; ce qui leur sur confirmé par Ferry, successeur de Robert de Courtenay, par des Lettres du mois d'Août 1298. C'étoit proprement la Chapelle du Cimétiere, Capella Cometerii Aurelianensis, comme elle est appellée dans des Lettres de Milon de Chailly, Evêque Ma. de Prad'Orleans, de l'an 1313, dans laquelle s'acquittoient les tel de Ville. fondations pour les morts, par des Prêtres & des Clercs nominés par lesdirs Confreres. En 1480, un certain Nicolas Duchesne, Clerc du Diocèse de Tulles, ayant obtenu du Cardinal Jahin, Evêque de Sabine, Légat en France, la provision de cette Chapelle, comme si effecsivement elle eût été un bénéfice, en fut débouté par Sentence de l'Official d'Orléans, qui avoit été commis par le Cardinal Légat, en date du 20 Septembre 1483.

Les Ménuissers ayant été admis à célèbrer leur Confrairie dans cette Chapelle, elle a pris le nom de Ste. Anne, Patrome de ces Ouvriers. Les Maire & Echevins, qui sont au lieu des anciens constreres Ecrivains, la leur ont abandonnée depuis bien des années, & ont transporté tous les Services des morts à la Chapelle du St. Espris

qu'ils ont fait réparer.

#### (98) Le Quartier de l'Oratoire, &c.

C'est improprement que quelques personnes appellent et Quartier, le Quartier de l'Intendance, puisque l'Hôtel que ces Magistrats y occupoient ne seur étoit point affecté, & qu'ils le tenoient à loyer seulement. Cet Hôtel qui

est vaste, & qui conserve toujours un air de grandeur s' temaire, est appellé la grande Maison dans quelques relations d'enpag. 17. des trées de nos Rois & de nos Ducs d'Orléans qui y one lustres l'alogé. Il a été bâti par François Brachet, Seigneur de Mariamilles.

gny & de Tillay-le-Gaudin, Intendant de la Maison de la Reine Isabelle d'Arragon, veuve de Louis, Duc d'Anjou & de Touraine, Roi de Jérusalem, morte en 1441.

(99) St. Paterne, &c.

Je n'ai pu tien trouver sur les commencemens de cette Eglise, dont les titres ont été dissipés durant les troubles segé des Anglois, p. 4 de la Religion; il n'en est même fair aucune mention dans la liste des Eglises qui furent abattues dans les Fauxbourgs au tems du siège des Anglois, où il est seulement parlé de l'Aumône St. Poüaire, ou St. Paterne; car c'est le même nom, quoiqu'assez déguisé. Cette Eglise néanmoins est beaucoup plus ancienne, comme le Prieuré, qui y est Gyon, T. attaché, le fait assez connoître. Lorsqu'en 1620 on déminens des Religieuses de la Visitation, dans l'emplacement desquels elle se trouvoit, ce sur à St. Paterne que surent portées l'image du Saint & la desserte de la Chapelle. Cette Cure est au patronage de l'Abbé de St. Pere en Vallée, Diocèse de Chartres.

## ( 100 ) St. Pierre-Ensentelée, &c.

Nous apprenons par une Chartre de Hugues le Grand :

pere de Hugues Capet, de l'an 930, que ce Prince donna aux Chanoines de St. Samson d'Orléans, l'Abbaye de St. Symphorien dans la Ville, & deux Eglises dans le Fauxbourg, Labbe, Ste. Lée & St. Sulpice: Abbatiam Santii Symphoriani positam dans les Méintes muros Aurelianis... cum duabus Ecclesiis in honorem 17. II. pag. Santia Lata, Santique Sulpitii in suburbio prastau urbis positis. La situation de St. Pierre-Ensentelée, autresois dans le même Fauxbourg que St. Sulpice, & sa proximité de l'Abbaye de St. Symphorien qu'occupoient les Peres Jésuites, nous persuadent que cette Eglise n'est pointe différente de celle de Ste. Lée, & que le nom d'Ensentelée.

telée, qui la distingue des autres Eglises dédiées au Prince des Apôtres, a été corrompu de ceux-ci, St. Pierre & Ste. Lée; deux titres sous lesquels cette Eglise a pu dans la suite des temps être consacrée, & dont, à l'exemple d'une instinité d'autres, elle n'en a plus conservé qu'un seul. En tout cas, si c'est une conjecture, elle vaut bien celle de nos Annalistes qui tradussent Ensentelée par in semita lata, comme qui diroit St. Pierre situé dans le chemin large; maniere de s'exprimer assez extraordinaire, & qui en outre ne convient point à l'Eglise de St. Pierre, qui n'étoit point alors sur le grand chemin, n'y ayant que la fausse porte ou Poterne de St. Samson qui répondit de ce côté. La Cure de cette Eglise est à la présentation du Pénitencier de l'Eglise d'Orléans.

Le dessein du maître-Autel de cette Eglise est de Verbreicht, ainsi que la statue en terre cuite, de la Vierge qui tient l'Enfant Jesus entre ses bras, & qui est placée dans la Chapelle sous son invocation. Ce même Autel est décoré de trois tableaux de M. Ressout, de l'Académie, dont le principal représente ce Saint désivré de prison par un Ange. Le Médaillon du rétable en sorme de tombeau, qui représente la rête du Sauveur, est du ciseau de le Lorrain, Sculpteur distingué; c'est aussi lui qui a exécuté les ornemens du tombeau de M. Benoît, ancien Directeur de la Monnoie d'Orléans, que l'on voir

dans la Chapelle des fonds baptismaux.

Claude d'Étufo de Pradines, Baron de Sirot, Lieutenant Général des Armées du Roi, dont nous avons des Mémoires imprimés à Paris en 1683, tué au siege de Jargeau en 1652, est enterré dans cette Église. Voici son épitaphe, zelle qu'elle s'y lisoit, & qui a été enlevée en 1720.

"Passant, tu vois dans ce Tombeau celui qui a fait des actions dignes d'une gloire immortelle. C'est défunt Messart Claude d'Etuso de Pradines, Baron de Sirot, Lieutenant Général dans les Armées du Roi, descendu de l'illustre Maison d'Etuso, Néapolitaine, qui a eu des Vicerois & autres Grands Hommes, dont quelques-uns d'entre eux, pour avoir pris les intérêts de la France, comme le reste de leur famille, surent après les Vêpres Sicipliennes obligés de se rendre en France. Toute l'Europe.

K

n a été le théatre de sa valeur. La Hollande l'a connti 2 n l'Italie l'a admiré; l'Empire en a profité; les Souven rains en ont été jaloux, puisqu'il a paru dans la lice n contre le Roi de Danemarck & celui de Suede, avec n tant de succès, qu'il a abattu d'un coup de pistolet le n chapeau de celui qui a enlevé la Couronne à plusieurs n Princes. Il s'est particuliérement signalé ès sièges n d'Arras, secours d'Ouville, bataille de Rocroy; à n Courtray, à Armentieres. Ces exploits lui ont fair n avoir les principales Charges dans les armées Royan les , & lui en ont mérité de plus grandes. Sa récom-» pense a été l'affection des Rois, parce qu'il y en avoir » peu d'autres qui égalassent ses services. Toutes les » vertus d'un grand Guerrier se sont trouvées en lui. & n celles d'un vrai Chrétien y ont encore été plus remar-» quables. Comment est - ce donc que la mort a vaincu cé n victorieux, après l'avoir attaqué souvent sans le poun voit abattre, après l'avoir chargé de plaies, sans poun voir entamer son courage? Parce qu'il combattoit pour n la liberté du Roi, & celle du Royaume, elle lui a » donné le coup fatal devant Gergeau, dont il est more n à Orleans le 8 d'Avril 1652. Passant, prie Dieu pour » fon ame, & pense que cerre vie n'est qu'une milice. » Les deux Rois, dont il est parlé dans cette Epitaphe. font Christian IV, & Gustave-Adolphe. Il rua le cheval du premier d'un coup de pistolet, & d'un autre abattit le chapeau & brûla les cheveux du fecond. Mademoiselle T. 11, p. 12, de Montpensier, dans ses Mémoires, écrit qu'on la soupconna d'avoir fait faire cette Epitaphe, parce qu'elle étoit fort frondeuse. Ce Seigneur est enterré sous l'aigle du lutrin, & on apperçoit encore une portion de la pierre d'ardoife qui le couvre.

# (101) Les Prêtres de l'Oratoire, &c.

Temaire. Les Prêtres de l'Oratoire se sont établis à Orléans en T. 1. p. 100. 1614. Le terrein qu'ils occupent, appellé le Grand Jardin, sur acquis, par échange, de M. Lhuillier d'Interville, des libéralités que leur sit M. Raoul Fournier, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans, dont le corps repose dans leur

Eglise. On y voit aussi celui du R. P. Michel Lesevre, Prêtre de cette Congrégation, & Théologal de l'Egl. à Cathédrale, mort à Orléans en très grande odeur de piete. On assure qu'il avoit sait des miracles pendant sa vie, & il en existe des procès-verbaux pardevant Notaires Le tableau du maître-Autel, qui se fait admirer des connoisseurs, est du nommé Remi, excellent copiste.

On leur offrit, dans le commencement de leur étal blissement, le Collège de la Ville, que le Cardinal de

Bérulle, leur instituteur, refusa.

Ils conservent dans leur Sacristie le chapeau de la Pucelle

d'Orléans, de velours bleu, brodé en or.

Depuis 1763, ils sont dépositaires d'une Bibliothéque publique, donnée par M. Carré de Bouchetault, qui s'ouvre tous les Samedis en hiver, à deux heures après midi jusqu'à quatre; & après Pâques, à trois heures jusqu'à six.

#### ( 102 ) Les Récollets . &c.

Plusieurs personnes, saute d'attention, se persuadent Lemaire que l'affaire arrivée aux Cordeliers en 1533, au fujes de édit. in-4 P. la Prévôte d'Orleans, qui venoit d'être inhumée dans 108. leur Eglise, & qu'ils publioient être damnée, les avoit Bibliothée. fait chasser de cette Ville; mais quoiqu'il intervint alors Canon de un Jugement terrible contre eux, le 18 Février 1534, II. ce ne fut qu'en 1611, qu'étant tombés dans un grand relachement, les PP. Récollets, en vertu des Lettres Patentes qu'ils en avoient obtenues amparavant du Rol Henri IV, prirent possession du Monastere de ces Religieux, où ils furent installés le 10 de Juillet par Gabriel de Laubespine, alors Evêque.

Les PP. Cordeliers, auxquels les Récollets ont succédés. vinrent à Orléans environ l'an 1240, & s'établirent en une : Lamate ; place que la Ville leur donna hors de murs, vers les Jacobins. Ce Couvent se rendit bientôt si célebre, qu'en 1271 St. Bonaventure, alors Général des Freres Mineurs, dans un Chapitre de son Ordre qu'il tint à Orléans, mit ce Couvent le premier de la Province de Touraine.

On voit, sous les Cloîtres de cette Maison, l'ancienne épitsphe de noble Homme Jacques de Thou, qui décéde

le 4 Octobre 1447. C'étoit un des ancêtres du célebre Historien de ce nom; & on trouve qu'il avoit été Echevin d'Orléans en 1439 & 1440, continué en 1445 & 1446. Tout le monde sçait que la famille des de Thou est originaire de cette Ville.

On lit sur la porte de l'Eglise, l'inscription suivante, qui nous apprend les révolutions qu'elle a essuyées, &

par qui elle a été rebâtie en dernier lieu.

Templum hoc Pr. B. Francisci temporibus Constructum semel ab Anglis . . . 1428. Iterum ab hareticis destructum . . . 1562. Gastonis I.

Aureliorum Dusis pietas, Civium benevolentia restituit, Anno D. M. DC. XXXVI.

Cette Eglise est décorée de deux tableaux que les connoisseurs estiment. Celui du maître-Autel, qui représente le Baptême de Jesus-Christ, est de Frere Luc, Religieux de cette Maison, ainsi qu'un autre qui est dans la Sacrissie. Celui de l'Autel de la Chapelle du Tiers-Ordre, où l'on voit St. François donnant des cordons à un Roi, est de la main de Snelle.

Il paroît par un titre de l'an 1348, qui étoit entre les mains de M. de Chausiy, d'Orléans, qu'il y avoit autrefois, dans cette Ville, des Freres de Ste. Croix & de
St. Lazare, qui formoient une Communauté établie dans
une grande maison située rue des Cures, vis-à-vis les
Récollets, alors les Cordeliers.

## (103) Les Urfulines, &c.

Mémoire pommuniqué

Les Dames Ursulines de Poitiers, sur les Lettres d'obédience qu'elles obtinrent du Vicaire Général de l'Evêque, en date du 23 Février 1622, envoyerent à Orléans six de leurs Religieuses & une Sœur converse, pour former un établissement, qu'elles y commencerent dès le 2 du mois suivant, & qui sut consirmé par Lettres de Gabriel de Laubespine, Evêque d'Orléans, du 14 Juin de la même année. Par ces Lettres, l'Evêque nomme pour

premiere Prieure, la Sœur Catherine de St. Paul, & M. Simon, Doyen de l'Eglise d'Orléans, pour Supérieur. L'année suivante, ces Religieuses obtinrent des Lettres-Patentes du Roi pour leur établissement, qui leur furent données à Fontainebleau au mois d'Avril, & qui leur sont communes avec la Maison de Poitiers. Elles recurent. en 1633, un don de trente-cinq mille livres que leur fit Antoinette Godard, veuve de René Bidault, Sieur de Rion. Le bâtiment que nous voyons, fut commencé le 13 Août 1675, & achevé cinq ans après. C'est de cette maison, dont la Communauté a toujours été nombreuse, que sont sorties celles de Blois, en 1624; de Beaugenci, en 1629; d'Issoudun, en 1630; & de St. Charles, dans le Fauxbourg d'Orléans, en 1656.

#### (104) L'Aumône des Garçons, &c.

Lorsqu'en 1556, on résolut de retirer les Pauvres, & de les enfermer, on prit l'Hôpital de St. Paterne pour Mf. del'No. y loger les hommes & les enfans mâles. Cet Hôpital qui tel de Ville. changea alors de nom, & fut appellé l'Aumône des Garçons, devoit fon origine aux Confreres Ecrivains. établis à Orléans, qui le fonderent sur la fin du treizième siécle, pour y retirer pendant la nuit, particuliérement en hiver, les pauvres qui n'avoient pas où loger, comme on le voit par les Lettres de Ferri de Lorraine . Evêque d'Orléans, du mois d'Août 1298, portant permission auxdits Confreres de faire cer établissement, dont l'Evêque Etablissement leur laisse l'entiere disposition quant au temporel; ce que de l'Hôpital confirmerent les Evêques ses successeurs. Les biens de l'Aumône des Garçons furent réunis à l'Hôpital Général, lors de son établissement en 1672.

## (105) Les Minimes, &c.

Ces Peres furent reçus à Orléans en 1612, & la Ville, dans son assemblée du 26 Avril, leur donna le terrein qu'ils demandoient, & qu'occupoient ci-devant les Arbalestriers (dont les Buttes furent portées plus loin, vers les remparts de la Porte St. Jean, ) pour y établir un

Ku

Couvent, & non pour autre usage; & aux conditions Tréfor de que si lesdits Peres venoient à changer de lieu, la Ville rentreroit dans lesdites Buttes. Les Archers & Arbalestriers intenterent procès à la Ville & aux Minimes. sur lequel intervint un Arrêt du Parlement du 28 Mars 1613, au profit des derniers. Ils avoient voulu traiter Réponse auparavant avec les anciens Religieux de St. Samson pour apol. à l'an leur maison; mais l'affaire ayant manqué, sur quelques difficultés qui survinrent, les PP, Jésuites s'accommoderent

avec ces derniers, comme nous l'avons vu, ( Rem. 38.) On voit au-dessus de la porte d'entrée du Couvent des Minimes, la statue de St. François de Paule, leur Fondateur, de la main d'Hubert. Elle est dans une niche; mais les injures du tems l'ont bien dégradée. Les figures & le dessein du grand Autel de ces Religieux, qui est bien entendu, sont de Claude Godard, Sculpteur Orléanois. Le tableau représentant la Pentecôte, est de M. Hallé, pere.

# ( 106 ) La Visitation , &c.

Les Religieuses de la Visitation vinrent en 1620 s'établir à Orléans, où elles arriverent le 7 Septembre, & y commencerent leur établissement dès le 9, dans une maison près la Porte St. Jean. Elles venoient du Monastere d'Annecy, & avoient été envoyées par St. François de Sales. Elles acheterent le 24 Mars, des Directeurs de PAumône Générale d'Orléans, la Chapelle de St. Mathurin, & les jardins qui en dépendoient, où elles ont fait bâtir leur maison, qui n'a été achevée qu'en 1684, L'Eglise qui avoit été construite dès 1656, n'a été consacrée que le 19 Avril 1727, sous le titre de St. Joseph, par M. l'Evêque d'Orléans, (Nic. Jos. Paris,) qui alors étoit Evêque titulaire d'Europée . & Coadjuteur d'Orléans.

Les curieux en peinture ne doivent pas manquer d'aller voir dans cette Eglise, qui est des mieux entendue, & d'une très-grande propreté, & dont le dessein est dû au R. P. Dom Louis de St. Bernard, Religieux Feuillane de la Ville de Tours, le Tableau du grand Autel, de la main de Mignard le Romain; ceux des deux Chapelles, qui sont de Bourdon & de Challes . Peintres de l'Académie :

& le grand Tableau représentant la Présentation de la Vierge au Temple, qui est en face de la grille du chœur des Religieuses; ce dernier est de Bon Boullogne. Les figures en pierre des douze Apôtres, qu'on y voit dans des niches, & celles de St. Joseph & du St. Ange Gardien. placées des deux côtés de l'Autel, sont du célebre Hubert. On prétend qu'il ne les a qu'ébauchées, parce qu'on ne voulut pas lui en donner le prix : quoiqu'il en soit, elles sont belles, bien variées pour les attitudes & pour les airs de tête, qui sont d'un beau caractere.

On voit, dans le parloir de la Prieure de cette Maison. un St. François de Sales prêchant aux Montagnards de

Savoie, affez bien peint.

Les Maisons de Rennes, de Tours, de Montargis & de Chartres, sont sorties de la Maison d'Orléans,

## (107) Les Nouvelles Catholiques, &c.

La Communauté des femmes & filles associées en la Ville d'Orléans pour retirer les Nouvelles Catholiques. dont une Dame veuve de Gland étoit Supérieure en 1651, fut approuvée & déclarée capable de tenir en mainmorte des biens fonds, & des rentes, par Lettres-Parentes. du Roi, du mois de Janvier en cette année, lesquelles Lettres servirent pour le don qui fut fait à ces Filles par la Demoiselle de Lafont, de la maison qu'elles occupoient, & de cinquante livres de rente. En 1685, M. de Coislin, alors Evêque, obtint de nouvelles Lettres de Sa Majesté pour cet établissement, & ayant acheté, le 22 Octobre de la même année, une maison plus com- Mémoire de mode derriere l'Hôpital, il y plaça les Nouvelles Catho-la Maison. liques, qui y ont demeurées julqu'en 1716, qu'elles sont venues occuper la maison où elles sont aujourd'hui, & que M. Fleuriau, Evêque d'Orléans, leur avoit achetée le 28 Octobre de l'année précédente. Le motif de ce dernier changement, fut l'union que fit ce Prélat aux Nouvelles. Catholiques de la petite Communauté des Filles de la Croix. Ces dernieres ont commencées à Orléans en 1712. & ont demeuré successivement dans les Clorres de Ste. Croix & de St. Etienne, où elles étoient lors de leur union. K iv

#### (108) L'Hôtel de la Monnoie, &c.

L'ancien Hôtel de la Monnoie étoit situé près les Quatre-Coins, dans une rue qui en a retenu le nom de rue de la vieille Monnoie. Ajoutez à cette remarque ce que nous avonst dir ci-deffus, (Remarque 17.)

## (109) Celui des Spettacles, &c.

L'emplacement de l'Hôtel des Spectacles étoit autresois occupé par un Jeu de paume, connusous le nom de la Perle, dont cet Hôtel a retenu le nom. Le seu prit à la Salle au mois de Novembre 1757, & la brûla entiérement. Elle sur rebâtie l'année suivante par les libéralités de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans.

Cette Salle, fituée dans un Quartier affez retiré, & à laquelle on ne peut parvenir qu'en traversant une longue allée obscure & étroite, pourroit être plus commode &

d'un meilleur goût,

# (110) Il y avoit autrefois la Chapelle de St. Mathurin, &c.

En 1556, les Cordeliers de Meung présenterent Fréson de requête aux Echevins d'Orléans, à ce qu'il leur plût leur donner un logis dans la Ville d'Orléans, où il y eût une Chapelle, afin de pouvoir loger lorsqu'ils y venoient pour leur quête, ou pour confesser ceux qui les demandoient. » On jetta les yeux sur la Chapelle de St. Mathurin, sise » sur la grande rue de la Porte Bannier, & logis de " ladite Chapelle, où y avoit deux petites chambres, » appellées vulgairement l'Hôpital des Aveugles ... On » s'adressa à Me. Louis Dubois, Chapelain de ladite » Chapelle, qui répondit qu'il ne délaissera ce que dessus, n sinon qu'on lui payât 20 livres tournois de rente par an » & faisant célébrer deux Messes par chacune sepmaine, n dont il étoit chargé comme Chapelain susdit, & que » ladite Chapelle étoit de fondation royale, montrant des » Lettres qui en font mention, » C'est ce qu'on apprend de l'Acte d'assemblée tenue à l'Hôtel de Ville le 8 Juin

SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 141 en cette même année 1556. Cette Chapelle étoit à la nomination de Mgr. le Duc d'Orléans.

(111) La Butte des Arbalestriers, &c.

Le nom que les Chevaliers de cette Académie portoient, dénote assez leur ancienneté. Ils étoient autrefois partagés en deux Compagnies, qui avoient chacune leur Butte l'une sur les sossés de la premiere enceinte de la Ville, entre la Porte Parisis & sa Poterne St. Samson; l'autre sur les fossés du Bourg de Dunois ou d'Avignon, dans l'endroit où est la rue qui descend du Martroi au Marché de la Porte-Renard, appellée encore aujourd'hui la rue des Arbalestriers, ou de la Hallebarde. Le dessein qu'on prit en 1485 d'accroître la Ville du côté de la Beauce, fit abattre ces deux Buttes, qui furent réunies & placées dans la nouvelle rue d'Illiers. Les Arbalestriers y ont demeuré jusqu'en 1613, que leur terrein ayant été donné aux PP. Minimes, ils se retirerent dans la même rue plus haut, Cette Académie, qui depuis quelques années commençoit à prendre une nouvelle forme, sous la protection de M, de Pomponne, Abbé de St. Medard de Soissons, & en cette qualité, regardé comme Maitre des Arbalestriers de France, est tombée entiérement en 1734, fans espérance de pouvoir jamais se relever,

Rem. 184.

#### (112) L'Hôpital-Général, &c.

de St. Paul & de St. Antoine, obtinrent, pour ledie en 1692. établissement, des Lettres Parentes du Roi au mois de Rem. 82. 98. Mars 1652, vérifiées & enregistrées au Parlement, suivant & 116. l'Arrêt du 25 Février 1655; après quoi S. A. R. Mgr. le Duc d'Orléans fit dresser des Statuts & Réglemens, & donna ses Lettres sur iceux, qui surent enregistrées au Parlement le 23 Juillet suivant. On différa de procéder à cer établissement, sur quelques difficultés qui survintent;

mais ayant été levées dans plusieurs assemblées qui se timent au mois de Mars 1671, tant à l'Hôtel Episcopal qu'à la Ville, il fut arrêté qu'on se pourvoiroit de nouveau vers Son Altesse Royale, & ensuite vers Sa Majesté, pour obtenir de nouvelles Lettres confirmatives des précédentes : S. A. R. donna de nouveaux Réglemens au mois de Juillet 1671, qui furent approuvés par le Roi, & confirmés par Lettres Patentes du mois d'Avril 1672, enregistrées au Parlement le 4 Juillet suivant. Par ces Lettres, la Taille qui se levoit dans la Ville & dans les Fauxbourgs pour l'entretien des pauvres, en verm des Leures d'Henri II, du 6 Février 1556, fuz supprimée. & il fur permis de prendre un lieu convenable pour l'établissement dudit Hôpital. On jetta les yeux fur l'arfenal, qui étoit vacant depuis long-tems; le Grand-Maître de l'Artillerie y donna son consentement. C'est à ce changement que fait allusion l'inscription qu'on lir sur la porte.

#### Pauperibus tuta est, quæ fuit Ætna Domus.

Le plan qui fut dressé pour la construction des bâtimens nécessaires, sut approuvé le 15 Juillet 1675 par M. de Coissin, Evêque, & par les Administrateurs; on y travailla sans relâche: la premiere Chapelle, qui ne subsiste plus, sut bénite le 27 Novembre de la même année; quane à la nouvelle, M. Fleuriau, Evêque d'Orléans, mit la premiere pierre de l'Autel le 4 Septembre 1716, & elle sut bénite par ce Prélat, sous l'invocation de St. Charles.

La maison de force, destinée à rensermer les filles débauchées, a été construite sur l'arrêté qui en sut sait le 19 Septembre 1674. Ensin, sur les remontrances saites au Bureau, que les ensans, dans les dortoirs qu'ils occupoient, étoient très-mat, il sut arrêté le 18 Août 1730, qu'on seroit élever pour eux un nouveau bâtiment qui a été exécuté.

Le Bureau des Pauvres est composé de l'Evêque d'Orléans qui y préside, du Lieutenant-Général au Bailbage; du Lieutenant-Général de Police, Directeurs nés; & de quinze autres personnes, trois Eccléssatiques, & douze

principaux Habitans, Officiers, Bourgeois & bons Marchands de la Ville, dont deux Echevins en charge font partie.

(113) Les Grands Carmes, &c.

On ignore en quel tems précisément les PP. Carmes du Mémoire du Monat. font venus demeurer à Orléans. Selon la Sauffaye, ces des PP, Car-Religieux s'y établirent vers l'an 1265, & y batirent mes. hors la Ville, & affez près de l'Eglife de St. Laurent, un Monastere qui fut bâti sur un terrein qui en a retenu le nom des vieux Carmes, qui fut entiérement ruiné dans les guerres des Anglois, lorsque l'armée du Prince de Galles ravagea tout l'Orléanois, en Octobre 1358. Quelque tems après, en 1366, un nommé Hervé, Libraire, Bourgeois d'Orléans, leur ayant donné un terrein beaucoup plus proche de la Ville, ils obtinrent à ce sujet des Lettres d'amortissement de Philippe, premier Duc d'Orléans, datées de cette Ville, le 20 Février 1366, & s'y vinrent établir; mais cette seconde Maison eut le sort de la premiere, & fut renversée en 1428, lors du siege des Ánglois. Après la levée du siege, les Orléanois, pour indemniser en quelque façon les PP. Carmes, leur accorderent un terrein, joignant le leur, où ils bâtirent de nouveau.

Ce fut dans l'Eglise de ces Peres, qu'en Octobre 1561, Lemaire, les Calvinistes firent les premiers exercices publics de leur Religion. Mais cette espece de prérogative ne la garantit pas fix ans après de leur fureur, car ils la renverserent comme les autres. Charles IX, pour donner moyen à ces Religieux de se relever, leur permit en 1568 d'aliéner la partie la moins nécessaire de leurs fonds, à la charge d'employer le prix de la vente à la réédification de leur Eglise, Cloîtres & lieux réguliers; de plus, il leur assigna, par ses Lettres du 5 Septembre 1570, une pension de 250 liv. qui devoit servir à payer le cl-destus. loyer d'une maison qu'ils étoient obligés d'occuper, jusqu'à ce que leur Monastere fut entiérement bâti, mais qui néanmoins leur a été continuée depuis. En 1601, pendant le Jubilé accordé à l'Eglise d'Orléans, le Roi Henri IV. & Marie de Médicis, son Epouse, étant venus en cette

Ville, ce Prince donna aux PP. Carmes une fomme de mille écus pour faire la couverture de leur Eglife, & la Reine leur donna pareillement dequoi faire constraire le grand-Autel. Ces libéralités ont engagé ces Peres à faire, à certains jours de l'année, de particulieres & folemnelles Prieres pour la prospérité de l'Etat & la personne de leurs Majestés.

On voit à un Aurel de leur Eglise une figure en pierre de Ste. Madelaine de Pazzy; elle est de la main d'Hubert, & c'est une des plus belles pièces de ce Maître; mais les Religieux de cette Communauté l'ont sait barbouiller, & ont par-là dérobé la finesse de l'ouvrage aux yeux des

Artiftes & des connoisseurs.

Ce n'est pas la seule figure d'Hubert que renserme cette Eglise. Le grand-Autel en a trois, qui sont Elie, Elisée, & la Ste. Vierge; à la Chapelle de cette Sainte, est une autre Vierge tenant l'Enfant-Jesus dans ses bras; une Ste. Anne avec la Vierge encore enfant. Les deux ensans qui sont sur le fronton de l'Autel de Ste Madelaine de Pazzy, & le Christ en croix, qui est placé du côté de l'horloge, sont des monumens de la sécondité & du talent de cet habile Sculpteur.

Le plafond de cette même Eglife passe pour être de la main de Perelle l'aîné, Peintre de réputation, né à Orléans.

Ces Religieux ont dans leur Cloître un tableau de Michel Corneille, pere, aussi d'Orléans, qui représente St. Joseph,

## (114) Le Calvaire, Oca

Lemaire, Le fameux P. Joseph, Capucin, est regardé comme le Fondateur de ce Monastere, & il. conçut le dessein de l'établir dès l'an 1628, à la sollicitation de Marguerite Mallier, semme de Jean Cardinet, Ecuyer, Sieur du Bois des Armes, Prévôt d'Orléans, qu'il dirigeoit. Quelques difficultés survenues, tant de la part de M. de Netz, Evêque, que des Maire & Echevins qui craignoient de surcharger la Ville, en reculerent l'exécution jusqu'en 1637, que six Religieuses choises entre celles du Monasteres du Marais à Paris, ayant obtenu au mois d'Août de cette année des Lettres du Roi XIII, portant permission

Tun établissement de leur Ordre à Orléans, & sur le consentement de S. A. R. Mgr. le Duc d'Orléans, de l'Evêque & de la Ville, vinrent en cette Ville le 20 Mars de l'année suivante, & se logerent dans la maison des ms. du Monastere du Barbe - cannes, au fond d'un cul-de-sac de même nom . Calvaire. devant l'Hôtel-Dieu, où elles demeurerent jusqu'au 24 Juin 1640, qu'elles prirent possession de la Maison qu'elles occupent aujourd'hui.

On voit au grand-Autel de leur Eglise une Descente de Croix, de Boullogne l'aîné, & une Sainte Famille fors

belle, à une des Chapelles.

## (115) Le Collège de Médecine, &c.

Les Médegins d'Orléans, réunis en Corps depuis un Lentales. tems immémorial, forment un Collége, auquel il est nécessaire d'être aggrégé pour pouvoir exercer dans cette Ville; & nul Médecin n'y peut être admis qu'il ne soit Docteur d'une des Universités du Royaume, & qu'il ne subisse un examen rigoureux, en présence du Collège assemblé, sur toutes les parties de la Médecine théorique & pratique. Ce droit qui leur a été confirmé par Leitres Patentes du Roi Henri III, du 26 Octobre 1582, & enregistrées au Bailliage d'Orléans le 7 Janvier 1583, & depuis, par les Sentences du même Bailliage des 27 Août 1737 & 14 Janvier 1738, paroît fort ancien. Dès l'année 1405, un Prêtre, nomme Fulcon, qui se disoit Médecin, ayant refusé d'obéir à la Justice Royale, qui l'avoit envoyé pardevant le Collège pour être examiné, les Echevins députerent un d'entre eux, nomme Jean Poirier, vers M. de Prunelay, Evêque d'Orléans, qui en obtint des défenses àce Fulcon de pratiquer la Médecine dans son Diocèse. Pareilles désenses furent faites au nommé Jehan Loiseau, par Arrêt du Parlement du dernier Février 2577. Les Membres du Collège ont toujours joui des Priviléges accordés à l'Université d'Orléans, & il existe plusieurs Lettres Patentes, Arrets du Grand-Conseil, & Registres du Jugemens du Bailliage qui leur en confirment la possession. Médecine.

Le Président, accompagné d'un Aggrégé, est tenu de - faire tous les six mois la visite des Apothicaires de la

Ville, à l'usage desquels le Collège, composé pour sort de quatorze Médecins, sit imprimer à Orlèans, en 1648, an Dispensaire, sous le titre de Pharmacopea Aurelianensses.

Les assemblées se tenoient autresois chez le Doyen; mais depuis 1744, par la libéralité de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans, qui a accordé une gratification annuelle au Collége, elles se tiennent dans une maison particuliere, rue du Four – à – chaux, où il y a un jardin de plantes tiquelles; c'est – là où se donnent aussi les consultations gratuites établies dans la même année en saveur des pauvres, depuis neus heures du matin jusqu'à midi, les Mercredi & Samedi de chaque semaine.

Nos Rois ont plusieurs fois tiré leurs premiers Médecins du Collége des Médecins d'Orléans. On trouve, entr'autres, Jacques Ponceau, Médecin du Collége d'Orléans, Maître des Comptes à Paris, premier Médecin de Charles VIII; & Antoine Petit, Aggrégé à Orléans en 1582, premier Médecin des Rois Henri IV & Louis XIII, &c. &c.

## (116) La Butte des Arquebusiers, &c.

Depuis l'usage des armes à feu, il se forma insensible Voyet la ment dans la Butte des Arbalestriers une Compagnie de l'Arquebule, qui devint bientôt plus nombreule que celle Céremonial des premiers. Quand l'Empereur Charles - Quint passa par Franc. Entr. Orleans le 20 Décembre 1539, cette Compagnie, alors Quint à Orl. composée de deux mille quatre cens hommes, fut jusqu'à T. II. p. 759. Cléry lui donner le réveil-matin, & en delaschant tous ensemble, firent grand bruit. En 1559, François II, à son avénement à la Couronne, ayant défendu par tout son Royaume le port des armes à feu, les Echevins d'Orléans s'adresserent à ce Prince, qui, sur leur représentation, permit aux habitans de s'assembler à l'ordinaire, & de tirer de l'arquebuse dans leur Butte. Aussi voyons-nous Les ordres l'année suivante les Arquebusiers sous les armes, à l'entrée remus à la rédu Roi, le 28 Octobre, mais réduirs alors au nombre de ception du Roi, le 28 Octobre, mais réduirs alors au nombre de Roi François quatre cens. Dans la fuite, les différends qui survenoient II. & de la Roine, impr. tous les jours entre les Arbalestriers & les Arquebusiers, obligerent les Echevins à les séparer. Ils acheterent, pour cet effet, en 1577, le jardin de la Nivelle, derriere l'Ar-

senal, où ils placerent les Arquebusiers qui y sont demeurés jusqu'en 1700, que leur terrein fut pris pour aggrandir les cours de l'Hôpital, & qu'on les transféra un peu plus

loin, où les exercices recommencerent le 8 Mai.

Gette Académie de l'Arquebuse sur approuvée par Lettres Mémoire de Patentes du Roi Louis XIII, du mois de Juillet 1614, l'Arquebuse. dans lesquelles il est dit que ce Prince avoit tiré à cette Butte, & fait tirer en sa présence les Confreres. En 1731, suivant les ordres de M. le Duc d'Antin, Gouverneur, adressés à Messieurs de Ville, par une Lettre du 30 Décembre, le nombre des Chevaliers sur sixé à cem. non compris les quatre Officiers, & il fur ordonné que dorénavant ils se serviroient dans leurs exercices de fusils à pierre, uniformes & de longueur convenable, au lien d'arquebuses à mêches, dont l'usage leur sut interdit. Cet établissement a cessé vers 1746.

#### (117) L'ancien Pont, &c.

Ce Pont étoit composé de dix-neuf arches, & séparé en deux parties à peu-près égales, par une Isle à laquelle on avoit donné le nom de Motte. Sa longueur étoit de 182 toises. On y voyoit le Monument de la Pucelle, Rem. 770 ainsi qu'une Croix de même métal, appellée la belle Croix. Aux troubles de la Religion, les Réformés en avoient déja abartu une de ce nom, qui avoit été posée le 14 Octobre 1407, par les soins de Pierre de St. Mesmin, Lieutenant-Général au Bailliage d'Orléans. La dernière des Familles page avoit été placée le 22 Mai 1578, avec cette inscription: 84.

n Mors Christi in cruce, nos contagione labis aternorum n morborum fanavit, Clodovæus Rex in hoc signo hostes n profligavit, & Johanna, Virgo Aurelianensis, obsidione tot n annos Galliam servitute Britannica liberavit. Factum est n illud, & est mirabile in oculis nostris, in quorum memo-

n riam hae nostra fidei insignia, non diù ab impiis dirupta, so restituta sunt, anno 1578.»

Au bour de ce Pont, sur la rive gauche de la riviere, il y avoit une Porte flanquée de deux tours, qu'on appelloit les Tourelles ou Tournelles, & fortifiée d'un ravelin environné d'eau, sur lequel étoit un petit Pont communi-

quant à cette porte, nommé le Pont Jacquin. Il v avoit au-dessus de la Porte des Tourelles une fort belle Vierge en pierre, tenant l'Enfant Jesus, de la main d'Hubert. Cette statue, dont on voit le modèle à l'Abbaye des Feuillans à St. Mesmin, a passé d'abord chez les Augustins. & depuis au Chapitre de St. Aignan, qui l'a fait restaurer & placer dans la Chapelle de la Vierge que l'on a décorée à cette occasion.

La prise de ce Fort des Tourelles par les Anglois, le rge d'Orl. Dimanche 24 Octobre 1428, fur funeste au Comte de Salisbury qui commandoit le siège. Ce Général y étant monté avec quelques Officiers, comme il regardoit par une fenêtre qui donnoit sur la Ville, y sur blesse d'un coup de canon, dont il mourut trois jours après à Meungsur-Loire, où on l'avoit transporté.

Tous les ans, la Ville faisoit placer sur les Tourelles un oiseau, que l'Académie des Arquebusiers venoit tirer aux Fêtes de la Pentecôte, & qui plus anciennement étoit élevé pour cet effet sur la Tour de l'Eglise de

St. Aignan.

## (118) Deux Mottes qui le partageoient, &c.

L'Isle qui portoit ce nom, se trouvoit presque au milieu de la riviere, plus près cependant de la Ville que du Fauxbourg. La partie de cette Isle, qui étoit à l'orient du Pont, s'appelloit la Motte St. Antoine, où on y voyoit une Chapelle de ce nom. Celle qui étoit à l'occident s'ap-T. II. p. 26. au fois l'Aumana des Poissonniers. C'est dans la première qu'étoit l'Aumône des étrangers, autrement appellée l'Hôpital de St. Antoine. Cette maison fut de tems immémorial destinée à recevoir les pauvres passans. Une enquête des Commissaires nommés pour la réformation des Hôpitaux, en 1625, nous apprend que les Propriétaires des Mottes du Pont, sur lesquelles étoient fondées les deux principales arches de ce Pont, avoient accordé ces Mottes aux Habitans d'Orléans, à la charge qu'on y feroit bâtir une ou deux chambres » pour retirer à cou-» vert les pauvres Pélerins & autres passans, & leur v donner le gîte & couvert pour une nuit seulement. » Il paroît

paroît par un compte des Proviseurs de ce Pont, de 1383 à 1386, que c'étoit une femme qui en avoit la direction: » à Marguerite la Chaumette, Maîtresse de l'Hôtel-Dieu Bla » dessus ledit Pont, pour la garde qu'elle prend dudit

» Hôtel-Dieu, dont elle a c. sols par an, ci c. sols. »

Cette disposition a duré jusqu'au nouvel établissement d'un Hôpital-Général, auquel celui-ei fut réuni avec tous les biens qui en dépendoient en 1672. Cet Hôpital qui avoit été ruiné pendant le siège des Anglois, sut rebâti par le Roi Louis XII, en 1501. La Chapelle, telle qu'on la voyoit dans ces derniers tems, ne fut rétablie qu'en 1637, suivant l'inscription qui étoit sur la porte.

#### (119) La Paroisse & le Prieure de ce nom ... St. Marceau.

En 1105, Baudouin, Abbe de Bourgueil, céda aux Moines de Micy, aujourd'hui St. Mesmin, l'Eglise de St. Marceau dans le Fauxbourg d'Orléans, sous certaines Annal. Benedite T. V. conditions. Il y joignit le revenu d'une demi-Prébende p. 478. dans celle de St. Liphard de Meung; ità ut, dit l'Auteur d'où nous tirons ce fait, Monachi S. Maximini, tantum Canonici vocarentur. Il paroît cependant que le droit de l'Abbé de Bourgueil sur l'Eglise de St. Marceau n'étoit pas bien certain; car en 1082 une femme dévote, nommée Maussende, donna également à l'Abbaye de St. Mesmin L. 8. n. 48. cette même Eglise, qui par Sentence arbitrale de Richer, Archevêque de Sens, venoit de lui être adjugée sur les Religieux de l'Abbaye de Bourgueil qui la lui dispuzoient. Reynier, Evêque d'Orléans, confirma cette donazion; & c'est de-là que l'Abbé de St. Mesmin est Patron & Présentateur, tant de la Cure, que du Prieuré de St. Marceau.

Les figures en pierre, qu'on voit dans cette Eglise : passent pour être d'Hubert; & la Croix mort-tua-le-vif. lituée dans l'étendue de cette Paroisse, pourroit bien être de lui.

Dans cette même Paroisse, au Quartier des Montées, on a depuis quelques années, dans le jardin d'une maison nomitée l'Hermitage, fait la découverre d'une source minérale, ferrugineuse & alkaline, dont M. Prozet,

Sauffeiut à

Apothicaire d'Orléans, a donné une très-bonne analyse dans le N°. 38 des Affiches Orléanoises 1774.

#### (120) Le Couvent des Augustins, &c.

Les Augustins vinrent à Orléans dans le treizième siecle set les habitans seur firent bâtir un Couvent au Fauxbourg nommé le Portereau, avec une Eglise sous l'invocation de la Vierge. Leur Couvent plusieurs fois détruit, soit par les incursions des Anglois, soit par les Huguenots, au tems des troubles, soit par les inondations de la Loire, su rebâti en dernier-lieu par Louis XIII, comme on le peur voir par l'inscription qui est attachée au portail de l'Eglise.

" Le Roi Louis XIII ayant égard que le Couvent des n Augustins qui leur avoit été donné par Philippe le Long n son prédécesseur, situé ci où présentement sont le rave-» lin & fossés des Tourelles, pour être trop proche de » la porte du Pont, avoit été démoli pendant les guerres » des Huguenots & de la Ligue, afin de le rebâtir dans un » lieu plus assuré, & sans crainte de nouvelles ruines 4 » a du consentement de MM. les Maire & Echevins de » la Ville, fait acheter cette place, & commencé la réé-» dification des deniers de son épargne; &, par ses Lettres » Patentes, amorti, fait don & délaissement à perpéruité » de tous les cens & rentes, que les lieux nécessaires » pour la construction dudit Couvent pourroient lui être » redevables. M. Fougeu d'Escures, Maréchal des Logis » Général des Armées, mit la premiere pierre de l'Eglife » au nom de la Reine, Mere de Sa Majesté, & Mgr. » l'Evêque Gabriel de l'Aubespine en sit la cérémonie

Rem. 132. » le 6 Novembre 1613. »

Ces Religieux ont de nos jours fait orner leur Chœnrde ménuiseries assez belles, & qui sont du dessein & de la main de M. Bonnaire, Sculpteur Lorrain, ainsi que leurs stalles. Ils conservent dans une falle de leur Maison un grand Crucifix de bois, qu'on croit de la main d'Hubert. Sur la porte de la Chapelle de N. D. des Aides, en dehors de cette Eglise, il y a un cartouche en pierre, où sont sculptées les armes de la Châtre & de Chabot, qui sont d'une exécution très-sinie.

( 121 ) L'Hôpital Royal, autrefois les Ursulines de St. Charles. &c.

La Communauté des Ursulines de St. Charles, détruite en 1769, ne subsistoit que depuis l'année 1656. Elle avoit été tirée par M. Alphonse d'Elbene, Evêque d'Orléans. de celle des Ursulines de la Ville, alors composée de près de quatre-vingt Religieuses, dans une grande pauvreté. Il en fit mettre douze en possession de la Maison de Guigni, Mém. de sa Maison de Sa au Fauxbourg du Portereau, le 22 Août 1656, après en Charles, avoir obtenu de Mgr. Gaston de France, Duc d'Orléans, la permission, darée de Blois le 14 Avril 1655, avec le consentement des Maire & Echevins d'Orléans, le 5 Juin suivant, & sur les Lettres Patentes de sa Majesté, données à la Fere le même mois.

L'Hôpital Royal de St. Charles, qui a remplacé ces Religieuses, que l'on avoit laissé éteindre, est autorisé par Lettres Patentes du 20 Décembre 1771, enregistrées au Parlement le 9 Mai 1772. Il sert de Dépôt général pour les Mendians. C'est une Maison de force & non de charité. On n'y reçoit que les personnes qui y sont transsérées par ordre du Roi, ou en vertu de Jugemens ou Ordonnances de la Maréchaussée, en payant une pension annuelle. dont le prix ne peut être au-dessous de 150 liv.

Il y a des Infirmeries dont le service se fait par des Sœurs de St. Maurice-lès-Chartres. L'Administration est composée de l'Intendant de la Province, Commissaire du Roi, qui en est le chef; de deux Inspecteurs, & d'un Caissier.

Avant la mutation de cette Maison Religieuse en Hôpital, on voyoit à l'Autel de la Chapelle un beau tableau de Champagne, représentant St. Charles à genoux, qui

a passé depuis entre les mains de M. l'Evêque d'Orléans, qui en a orné sa Chapelle particuliere.

#### \_( 122 ) La Paroisse de St. Jean-le-Blanc , & c

Un aveu rendu à l'Evêque d'Onis par Lancelot-Barat, Chevalier, Vicomte parléans, en 1334, fait Cartul.

alors au Vicomte d'Orléans, Seigneur de la Maison de St. Jean-le-Blanc. Cela a changé depuis, & cette Cure est aujourd'hui à la présentation du Prieur de St. Flou d'Orléans.

( 123 ) Le Couvent des Capucins, &c.

Gayon, T.

Les Capucins furemt envoyés à Orléans, en 1578;
II. P. 429.

par le Roi Henri III. La Reine Catherine de Médicis sa
Mere, qui jouissoit pour son douaire du Duché d'Orléans, leur donna un terrein qu'on appelloit les Jardins
Extrait des des Ducs d'Orléans, depuis que l'achat en sut fait par
Comptes de Louis, Duc d'Orléans, & Frere du Roi Charles VI,
de Guillaume de Giversay, Chevalier, au mois de Février
de Gyyès,
1396, & où il y avoit un vieux Château alors en ruines,
à cause des guerres civiles, & que l'on appelloit le
Château de St. Jean-le-Blanc.

L'Eglise bâtie des aumônes des Habitans, sur consacrée par Mathurin de la Saussaie, Evêque d'Orléans, le 2 Août

1583.

Cette Eglise qui se trouvoit, par la situation de son terrein bas, sujette aux inondations de la Loire, sur Guyon, T. abattue, & on rébâtit celle qui subsiste actuellement, qui sur dediée par Mgr. Nicolas de Netz, Evêque d'Orléans, le 17 Novembre 1641, sous le titre de la Visitation de la Vierge Marie, autrement de Notre-Dame de Bon Secours.

Les curieux y admirent un tableau qui représente un Pape accompagné de quelques Cardinaux, qui fait l'ouverture du tombeau de St. François. Ce morceau précieux est de Snelle, d'autres disent de Blanchard. Dans le Chœur des Religieux, on peut voir une Annonciation du Chevalier Lanfranc, mais qui a été gâtée par quelques draperies qu'on y a fait ajouter. Celui qui est au maître-Autel, & qui représente une Visitation, est, à ce qu'on croit, de la Hire.

(124) Le nom de Portereau, &c.

Ce nom ca un diminutif de celui de Port. Les titres latins n'appellent por autrement ce Fauxbourg que Porticellus, petit Port. Le poi Louis XI, au rapport de

Lemaire, avoit eu dessein de le faire clorre de murailles; T. I. p. 174 mais il en sur empêché par la considération des fré- & T. II. p. 174 mais il en sur empêché par la considération des fré- & T. II. p. 174 quens débordemens de la Loire auxquels il se trouve exposé.

(125) La Paroisse de St. Marc, &c.

Si l'on en croit l'Annaliste de l'Eglise d'Orléans, Alixte, Liv. 1. n. 421 que cet Auteur prétend avoir succédé à St. Altin dans le Siège Episcopal d'Orléans, bâtit l'Eglise de St. Marc hors des murs; mais quel fond faire sur les actions d'un Evêque dont l'existence est aussi peu assurée que celle d'Alixte.

L'Eglise de St. Marc, avant d'appartenir à l'Ordre de Malthe, avoir appartenu aux Templiers, qui en avoient Malthe, avoit appartenu aux rempnes, que la Prettor de pris le nom de Fratres Militiæ Templi S. Marci Aurelia-la Commendarie d'Otla Commendarie d'Otla Commendarie d'Otla

Cette Cure est à la présentation du Commandeur de

St. Marc d'Orléans, de l'Ordre de Malthe.

#### (126) La Chapelle de St. Phalier, &c.

L'ancien titre est au contraire St. Gervais & St. Protais; On ignore la fondation de ce Prieuré, & en quelle année il est venu à l'Abbaye de St. Benoît-sur-Loire, dont il est dépendant. On voit seulement que sous le régne de Philippe, il y avoit déja en ce lieu une Communauté Religieuse, à laquelle ce Prince, par ses Lettres datées rice. Mg. 24 d'Orleans en 1077, donna, à la priere de Jean & d'Herbert, & des autres Profès, l'Eglise de Chanteau dans la forêt, & les biens qui en dépendoient, avec un clos de vignes qui lui appartenoit au même endroit, & que Baudouin, Comte de Flandres, son tuteur, avoit fait planter. La Cure de Chanteau est encore aujourd'hui à la nomination du Prieur de St. Gervais.

#### ( 127 ) Les Religieuses de St. Loup, &c.

Ces Religieuses se trouvent établies à Orléans dès le Guyon, Ta commencement du treizième siecle. Elles étoient connues II. P. 420 autrefois sous le nom des Religieuses de la Calle, ou plutôn Lij

de la Chaussée, du mot latin Calceata, du lieu qu'elles occuperent d'abord entre l'Aumône de St. Paterne & la Léproserie de St. Lazare, sur un terrein où est aujourd'hui bâtie l'Hôtellerie du Cygne, dans le Fauxbourg Bannier. Cette maison, où il ne reste plus aucun vestige de l'ancien Monastere, est chargée aujourd'hui d'une rente fonciere de 15 liv. envers l'Abbaye de St. Loup. Saint Louis leur donna en 1234 & 1237 quelques biens pour le repos de l'ame de Louis VIII, son pere. Douze ans après, en 1249, au mois de Juillet, Guillaume de Bussy, Evêque d'Orléans, leur donna l'Eglise de St. Loup qu'il avoit obtenue pour elles du Chapitre de St. Pierre-Empont, à qui le Patronage en appartenoit.

Cette Eglise, suivant le témoignage des Auteurs de T. II. p. 117. notre Histoire, avoit été bâtie peu de tems après la mort du Saint Archevêque de Sens, arrivée dans le septiéme siècle, sur le lieu même où il étoit né. C'étoit un Château appartenant à la famille de ce Prélat. Lorsque les Religieuses de la Chaussée y entrerent, l'Eglise étoit

depuis long-tems Paroissiale, comme le témoigne l'acte Trésor de de donation d'un quartier de vignes, faite au mois de S. Loup. Septembre 1227, à la Fabrique & au Desservant de cette

Eglife.

Cependant les Religieuses prétendirent depuis que c'étoit une tolérance de leur part de laisser faire l'Office & autres actes Paroissiaux dans une aîle de leur Eglise ; & que les habitans n'y avoient aucun droit. Cela occasionna, en 1581 & 1582, plusieurs contestations entre mid. ces Habitans & les Religieuses. Une partie des premiers se retira dès-lors à St. Jean-de-Braye & à Notre-Dame du Chemin. Les Religieuses, après la mort de Jean de Tygni, dernier Curé, ne voulurent plus nommer à la Cure, L'Evêque d'Orléans les appuya dans leurs prétentions, & refusa de viser les Lettres du Sr. Illon, qui s'étoit fait pourvoir en Cour de Rome, en 1608; ce qui fut confirmé par Sentence du Bailliage d'Orléans du 23 Février 1609. Enfin, en 1672, les Habitans. ayant fait quelques tentatives pour faire rétablir leur Paroisse, M. de Coissin, Evêque d'Orléans, ordonna qu'ils se retireroient dans les Paroisses de St. Jean-de-

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 154

Braye, de Semoy & de St. Marc, chacun felon fon district qu'il fixa, enjoignant aux Curés de les recevoir; & leur défendant d'exiger plus d'eux, qu'une pinte de vin, mesure d'Orléans, par chaque arpent de vignes, & une gerbe de bled par arpent de terres ensemencées.

La Communauté des Religieuses de St. Loup, qui n'étoit qu'un Prieuré, fut érigée en Abbaye, par Bulles du ibid. P. 4822 Pape Urbain VIII, l'an 1639. Anne de Cochefilet de Vaucelas, qui en étoit alors Prieure, en fut la premiere Abbesse. Elle sur depuis transférée à l'Abbave de Beaumont-lès-Tours, en 1647, & Marie de Lénoncourt, nommée à sa place. Louise-Charlotte de Châtillon succéda à celle-ci en 1685, & mourut en 1711. Marie-Olympe de Châtillon, sa niéce, qui, du vivant de sa tante, avoit été nommée Grande-Prieure, gouverna après elle cette Maison jusqu'à sa mort, arrivée en 1731. Gabrielle Jubert de Bouville lui a succédé, & est morte en 1775. Aujourd'hui Madame de Beynac en est Abbesse.

La Fête de St. Loup, qui tombe au 1er. Septembre, étoir autrefois célébrée dans l'Eglise de cette Maison avec T. II. p. 118 un tel concours de peuple, que nous voyons dans les Ordonnances du Grand Guet, faites par Charles, Duc d'Orléans, le 9 Mars 1460, que le Maître de ce Grand Guet étoit tenu de s'y transporter avec sa Compagnie, Rem. 12. vers pour maintenir le bon ordre, tant dans l'Eglise que dans les environs, la veille & le jour de la Fête; & qu'il étoit donné à ladite Compagnie, par la Communauté, une oye, un quartier de mouton, une douzaine de pains de chacun deux deniers parisis, & deux jallaies de vin. L'une de vieil & l'autre de nouveau.

(128.) La Paroisse de St. Vincent, &c.

L'Eglise de St. Vincent étoit autresois un Monastere d'hommes, que nous apprenons d'Helgaud, Moine de berti Regisapud Chefapud Prince en foit le fondateur, ou qu'il n'ait fait que le p. 77rétablir. Fuit & in ibi ( à Orléans ) Monasterium S. Vingentii, Martyris Christi. Quant au nom de St. Vincent des Vignes, qu'on lui donne, il a rapport à sa situation

Voyez 14

dans le vignoble, au milieu duquel il se trouvoit avantque ses environs sussent bâtis, & devenus Fauxbourgs par la derniere augmentation de la Ville.

## (129) Le Monastere des Chartreux, &c.

Cette Maison étoit une Léproserie, dont il est fait mention dès l'an 1112, dans une Chartre du Roi Louis le-Gros, & qui étoit desservie par des Freres réguliers de l'Ordre de St. Augustin. Mais en 1289, tout ce qui concernoit la Jurisdiction spirituelle sur abandonné à l'Evêque d'Orléans; & à l'égard du temporel, il fut réglé que le Maître & les Freres en rendroient compte à la Ville, comme représentant les Fondateurs; ce qui a subsisté jusqu'en 1622, que le Roi Louis XIII, par ses Lettres du mois d'Août, fit don de cette Léproserie, & de toutes ses appartenances, aux PP. Chartreux pour y établir un Monastere de leur Ordre. Ces Lettres furent enregistrées au Conseil en 1623, & les conditions portoient que ces Peres seroient chargés d'acquitter tout le service de la Léproserie, & que les malades, tant ceux qui y étoient actuellement, que ceux qui pourroient survenir, se retireroient à la Léproserie de St. Mesmin, dont, à cet effet, les bâtimens, qui avoient été ruinés par les guerres, servient rétablis par les PP. Chartreux, qui prirent possession de la Léproserie d'Orléans, l'année suivante 1624, & y firent construire une fort belle Char-Lemaire, treuse, à laquelle Gaston de France, Duc d'Orléans, vou-T. II. p. 109. lut bien mettre la premiere pierre, le 16 Juillet 1635.

Le St. Bruno, en pierre, placé dans une niche sur l'ancienne porte d'entrée de cette Maison, est du célebre Hubert. On peut voir dans l'Eglise de ces Religieux le tableau du grand - Autel, dont le sujet est J. C. dans le désert. Il est peint par Jouvenet. Le Christ en ivoire, que l'on expose à la vénération des Fidèles, le Vendredi-Saint, mérite aussi l'attention des curieux. On le croit de Jaillot.

## (130) La Nouvelle Chapelle des Aydes, &c.

Les Proviseurs de la Confrairie de St. Sébastien, à laquelle il y a quelques biens affectés, quoique de la Paroisse de

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 157

St. Paterne de la Ville, faisoient néanmoins acquitter de rout tems le service de leur Confrairie dans l'ancienne Chapelle de Notre-Dame des Aydes, de la Paroisse de Saran. Sur quelques difficultés survenues entre les Proviseurs de St. Sébastien & les Marguilliers de la Chapelle, les premiers s'étant joints aux Habitans du Quartier des Aydes, dépendant de St. Paterne, présenterent, le 23 Avril 1719, requête à M. l'Evêque d'Orléans, tendante Procès-verà ce qu'il leur fût permis de faire construire dans ce Canton bal. une nouvelle Chapelle, où ils pussent contissuer le Service de leur Confrairie, & qui pût en même-tems servir de succursale à St. Paterne, dont l'Eglise est fort éloignée. La requête répondue & communiquée aux parties, M. l'Evêque d'Orléans donna sa permission le 1er. Mai suivant, & le 31 du même mois, il se transporta avec son Promoteur au quartier de Lapie, sur le chemin de Paris, dans l'endroit qu'on avoit destiné pour y bâtir ladite Chapelle, où il fut reçu par le Curé de St. Paterne, à la tête de son Clergé & des Marguilliers de la Paroisse. Ce Prélat s'étant fait revêtir de ses ornemens Pontificaux. bénit les fondemens qu'on avoit ouverts, & y mit la premiere pierre, sur laquelle étoit gravée cette inscription:

D. O. M.

Sub invocatione Sancti Sebastiani, & protectione Beata Virginis Maria de Consolatione, lapis hic positus est à DD. Illustr. & RR. Ludovico Gastone, Episcopo Aurelianensi, anno M. DCC. XIX, Maii XXXI, regnante Ludovico XV, Francorum Rege, inclyta Urbis prafecto D. Josepho Lenormand, hujusce & Sancti Paterni Ecclesia Rectore Petro de Vernays, Doctore Sorbonico.

L'ouvrage ne fut achevé que trois ans après, en 1722, auquel tems la Chapelle fut bénite par le Pénitencier de l'Eglise d'Orléans, sous l'invocation de St. Sébastien, & la protection de Notre-Dame de Consolation, comme le porte la pierre des sondemens. La dépense qu'il a fallu faire a monté à plus de 20 mille liv. dont M. l'Evêque d'Orléans en a donné 2 mille; & le Curé 1000; le restant, aussi bien que le terrein sur lequel la Chapelle est bâtie, a été sourni par les Habitans du Quartier des Aydes.

## (131) La Paroisse de St. Laurent-des-Orgerils, &c.

T. II. p. 131.

Lemaire donne sans hésiter le titre d'Abbaye à l'Eglise de St. Laurent, & veut que St. Aignan en ait été Abbé. Mais comme il n'a d'autres garans de se qu'il avance, que les Actes de ce Saint, ouvrage qui n'est rien moins qu'authentique, je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de fond à faire sur ce qu'il écrit à ce sujet, non plus que sur la prétendue sépulture du même St. Aignan dans cette Eglise, où l'on montre dans un Cripte ou Chapelle souterraine, un tombeau qu'on dit être celui de ce Saint Evêque Mois d'Aous d'Orléans, qu'on a démontré dans le Mercure de France

1734, dans n'avoir jamais été enterré ailleurs que dans l'Eglise qui d'une Lettre porte aujourd'hui son nom. Il est certain que St. Laurent des Marettes est un ancien Prieure de l'Ordre de Cluny, dépendant de celui de la Charité-sur-Loire, dont le Prieur nomme encore aujourd'hui celui de St. Laurent. On trouve qu'Elie, Évêque d'Orléans, bénit cette Eglise au mois de Mars 1140, & qu'ayant été soupçonné d'avoir reçu 40 sols d'or pour cette Dédicace, il sut déféré comme fimoniaque au Pape Eugene III, par Raoul, Archidiacre Paluții, T. d'Orléans, par Acte du 18 Octobre 1145.

Cette Eglise, qui avoit été ruinée lors du siege des

Anglois, fut rebâtie en 1446.

Il y a dans la nef, du côté du Cimétiere de cette Eglise, une épitaphe de Messire Louis de Beauveau, Prêtre, de l'illustre Maison de Beauveau, qui se fit par humilité garçon Meûnier, & mourut chez son Maître en cette qualité. On a un procès - verbal de l'invention de son corps entier, déposé dans les Minutes de M. Picqueret Notaire au Châtelet d'Orléans.

## (132) Le Monastere de la Madelaine, &c.

Le B. Robert d'Arbrissel, ayant envoyé à Orléans des Lemaire . T. II. p. 119. Religieuses de l'Ordre de Fontevrault, qu'il venoit d'établir, le Roi Louis le Gros, Jean II, Evêque, & le Chapitre d'Orléans leur donnerent en 1113, à quelque distance de la Ville, un Hôpital où l'on retiroit des pauvres. filles étrangeres, comme on l'apprend d'une Bulle du

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS.

Pape Calixte II, de l'an 1119, qui confirme cette donation; c'est pourquoi cette Maison à été appellée Ste. Marie de l'Hospice. Santta Maria de Hospitio: & les Religieuses, les Nonnains de l'Hôtel des Olliens, ainsi qu'elles sont nommées dans le testament de Jeanne de Châtillon, Histoire de Comtesse dans le testament de Jeanne de Châtillon, Histoire de Comtesse de Blois, de l'an 1291. Les Rois Philippe Charillon, Auguste, & la Reine Ingeburge son Epouse; Philippe par Duchet, e.p., 78 des le Hardi, Philippe de Valois, confirmerent & augmen-Preuves. terent leurs priviléges, & leur firent de grands biens.

Lemaire écrit que le nom de la Madelaine, que porte T. II. p. 1294 aujourd'hui le Monastere, lui est venu depuis 1267, que Robert de Courtenay y donna des reliques de cette Sainte ; mais il se trompe; ce nom ne sit alors que se renouveller. étant l'ancien, & celui que portoit l'Hôpital, lorsqu'il fut donné aux Religieuses de Fontevrault, comme on peut le voir par la donation même : quatenus pro anima mea cty remedio (c'est l'Evêque d'Orléans, Jean II, qui parle, ) fontebral-Ecclesiam Beata Maria Magdalena de Hospitali, Ecclesia dinis, T. de Fonte-Ebraldi & Sanctimonialibus ibidem Deo servientibus. concedimus.

Marie de Bretagne, Abbesse de Fontevrault, commença la réforme de son Ordre en 1475, par le Couvent de la Madelaine, & fit rebâtir l'Eglise & le Monastere qui avoient été abattus lors du siège des Anglois. Après la mort de cette Princesse, son corps y sut inhumé dans le Chœur, le 19 Octobre 1477.

Nous apprenons par un titre de l'an 1163, qu'alors il y avoit à Chaumontois, dans la Forêt d'Orléans, une Communauté de Religieuses de Fontevrault, qui étoient une filiation de la Madelaine d'Orléans, à qui le Roi Louis le Gros avoit donné Chaumontois, dès le tems de leur établissement. Ce titre porte donation faite par le Roi Louis le Jeune à cette Communauté de Chaumontois. aux Religieuses de Brandelou, & aux Lépreux de Lorris, de la dixme du pain & du vin de sa table, lorsqu'il séjourneroit à Lorris. La Conventualité n'a pas duré longtems dans cette Maison de Chaumontois, & aujourd'hui elle est réduite en simple serme, qui a retenu le nom d'Abbaye aux Nonnains, & qui appartient au Monastere d'Orléans.

(133) Une Léproserie ou Maladrerie, sous le nont de Sanitas, &c.

Cette Maison s'appelle autrement l'Hôpital de St. Louis dont on voit la statue au-dessus de la porte principale. En 1 586, le 23 Août, les Maire & Echevins acheterent de Nicolas de Gyvès, Conseiller au Présidial, & de Marie Couet sa femme, une Maison, Paroisse de St. Tréfor de Laurent, pour y loger & retirer ceux des Habitans qui fe trouveroient atteints de la contagion, qu'ils augmenterent le 1 3 Avril 1 587 d'un demi-arpent pour faire le cimétiere,

Villa

& qu'ils accrurent successivement, en 1625 & en 1630. Le Roi Louis XIII, sur leurs représentations que les Habitans d'Orléans étoient alors affligés de maladies contagieuses, & qu'ils demandoient qu'il leur sût permis de bâtir un Hôpital & Maison de santé, avec une Chapelle en l'honneur de St. Louis, leur accorda à cet effet » tous » les deniers à lui revenants bons, tant du passe que de " l'avenir, de la levée de 8 sols 6 den. sur chacun minor » de sel vendu & distribué au Grenier à Sel d'Orléans & » Chambre de Beaugenci; & 12 den. fur chacun minor » de sel vendu aux autres Greniers de la Généralité. » à quelques fommes que lesdits revenants puissent » monter, pour lesdites sommes être employées au bâti-» ment d'une Maison de santé. » Par ses Lettres données à Paris le 24 Janvier 1625, ce même Prince sit, par d'autres Lettres du 16 Décembre 1626, une augmentation de 12 den. par minot de sel vendu dans tous les Greniers de la Généralité. Ces Octrois surent continués pendant plusieurs années. Les nouveaux bâtimens, trèsavancés en 1626, furent totalement achevés en 1632. Cet Hôpital dépend de MM. les Maire & Echevins , & on y renferme les perfonnes attaquées de folie. It a fervi pendant quelques années de Dépôt pour les mendians

#### (134) La Chapelle & Prieure de St. Jean l'Évangéliste, &c.

Cette Chapelle, dont on voit encore les ruines, fue abattue aux premiers troubles de la Religion, en 1562

#### SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 165

🐼 n'a pas été rebâtie depuis, étant devenue inutile, par de changement qui s'est fait dans presque toutes les Maisons de l'Ordre de Fontevrault, où au lieu d'un Monaszere d'hommes, qui, suivant les premiers Réglemens, devoit toujours être joint à un Monastere de filles, on n'a plus conservé qu'un Religieux pour confesser & administrer les Sacremens à ces dernieres.

## (135) Des Béguines, &c.

Villon, ancien Poête François, qui vivoit en 1456, & que Boileau dit être le fondateur du Parnasse François. fait mention des Béguines d'Orléans dans son Grand Testament, pag. 57. de l'édition de Paris, 1723.

> Item, aux Freres Mendians. Aux dévotes & aux Béguines, Tant de Paris que d'Orléans, Tant turpelins que turpelines, De graffes soupes Jacobines, Et flans leur fais oblation.

Ces Béguines qui, comme chacun scait, étoient des filles dévotes, vivant ensemble du travail de leurs mains, & menant un genre de vie qui tenoit le milieu entre le Religieux & le Laïc, à peu-près comme les Sœurs du Tiers-Ordre de St. François qui leur ont succédé; ces filles, dis-je, avoient leur logement dans les Halles, ainsi qu'on le voit par le compte de Robin Baffard, Mff. de Gr Commis à la recette de la Gréneterie des grains appartenant à la Duché d'Orléans, en 1 439: » d'une autre cham- publique, p. » bre, en maniere de souspendue, étant à la Halle où ven-» dent les Tanneurs d'Orléans, en laquelle les Béguines » souloient demeurer. » De même, par le compte de la . même Gréneterie, rendu par Guillaume Lemoine, pour le terme de la Chandeleur i 396, on lit à l'article des pensions à vie : » à Agnès du Gué, Maîtresse du Béguignage, » & à Marguerite la Marchande, Béguine illec, lesquelles » prennent de rente à vie sur ladite recette ; sçavoir, » ladite Maîtresse, onze sols parisis parsemaine, & cinquante of fols pour robbes par an, & ladite Marguerite, dix-huit

Bid. p. 41.

» deniers parisis par semaine, & vingt sols pour robbes » par an. »

(136) Des Freres aux Sacs , &c.

Dans un compte des Prévôtés & Baillies du Royaume de l'an 1256, étant à la Chambre des Comptes, il est. passé en dépense, à l'article d'Orléans, 300 liv. pour l'achat d'une maison pour les Freres aux Sacs, pro emptione domûs Fratrum Sacc. apud Aurel. CCC. lib. Et dans un compte suivant, de l'an 1258, il est de même porté en dépense, pro domo Frairum Saccorum, LX lib. Jeanne Hist. de la de Châtillon, Comtesse de Blois, entr'autres legs qu'elle fait aux Maisons Religieuses d'Orléans, dans son testament Charillon, fait aux Mallons Religioules a Calendary des de l'an 1291, donne: item, as Freres des Sas d'Olliens, &c.

Ces Freres des Sacs, autrement dits Sachets, de leur habit fait en forme de sac, furent premiérement institués à Marseille, l'an 1251. Le Pape Alexandre IV les mit sous l'Observance des Hermites de St. Augustin, en 1261. Ils furent depuis unis & incorporés avec ces derniers. d'où l'on peut inférer, avec assez d'apparence, que la Maison de ces Freres des Sacs n'est autre que celle des

Peres Augustins, qui leur ont succédé.

## (137) Fumeux & piquant, &c.

Quelques uns ont même prétendu que les vins d'Or3 Gallia, des petits Géoléans étoient corrosifs; d'autres, qu'ils causoient la néphrégraphes. tique; mais sur quel fondement ont-ils parlé? Sur une

prévention injuste, & sans les connoître.

L'expérience est contraire à cette assertion hasardée. On ne voit pas en effet que ces vins causent plus de gouttes. d'hydropisses, de gravelles & de coliques néphrétiques que d'autres. Il n'est pas rare de trouver à Orléans des vieillards fexagénaires, qui n'ont jamais éprouvé ces fortes de maladies. On ne peut donc raisonnablement blâmer que l'abus & l'excès de ces vins, abus commun à tous les vins du monde. Boileau, que l'on a mal entendu, n'a peut-être pas peu contribué à accréditer le préjugé assez généralement répandu à Paris contre les vins d'Orléans. dont on y fait cependant la plus grande conformation.

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 162

Ce Saryrique célebre, dans sa troisséme Satyre, pour peindre un mauvais vin, parle

D'un auvernat fumeux, qui mêlé de lignage

Et qui rouge & vermeil, mais fade & doucereux, N'avoit rien qu'un goût plat, & qu'un déboire affreux.

Boilean 1 Sat. III.

Sur quoi les Commentateurs ont remarqué que l'auvernat & le lignage sont des vins peu estimés qui croissent aux environs d'Orléans, confondant ainsi mal-adroitement le lignage, qui est en effet un fort mauvais vin, avec l'auvernat qui est le plus précieux de tous ceux qui se cueillent dans ce Vignoble. Ce n'est que leur mélange qui fait gronder le convive de Boileau, qui ajoute:

> A peine ai-je senti cette liqueur traîtresse, Que de ces vins mélés j'ai reconnu l'adresse.

## (138) Ce fait n'est peut-être rien moins que véritable, &c.

Il a été avancé par Simon Paulli, premier Médecin du Roi de Dannemarck, qui dans son Livre de abusu Tabaci & herbæ Thée, imprimé en 1661, in-4°. à Strasbourg, dit que le vin d'Orléans est si dangereux, pessimum, qu'il est désendu, par une loi particuliere, lege domestica sancitum, aux Officiers de la Bouche du Roi d'en fournir à Sa Majesté, ce qu'ils jurent, ajoute-t-il, d'observer inviolablement. Il convient cependant que le goût propre à ce vin est très-agréable; je ne sçai ce qu'on doit penser de la vérité de l'anecdote qu'il rapporte sur la foi de Joseph Duchesne, Médecin de Henri IV, plus connu sous le nom de Quercetanus. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette prétendue loi, si elle existe, n'est pas fort ancienne; & nous voyons que Louis VII, dans son voyage d'Ou- Duchesnes tremer, écrivit aux Régens du Royaume d'envoyer à Arnoul, Evêque de Lisieux, son très-cher ami, soixante muids de son meilleur vin d'Orléans. Louis XI, le Prince du monde le plus soigneux de sa same, ordonna dans T. I. p. 31. l'Orléanois, en 1471 & 1472, les provisions de vin pour sa table. Ajoutez que Henri I. au rapport de Baldericus, ne Mabill. Annal. Bened. buyoit pas d'autre vin blanc que celui de Rebrechien.

Lemaire

## (139) L'origine du nom de Beauce, &c.

Rabelais, Gargantua, L. t. c..16.

"Gargantua, son Précepteur Ponocrates, & ses gens...

"joyeusement passerent leur grand chemin... jusqu'au

dessus d'Orléans, auquel lieu étoit une ample forêt de

la longueur de 35 lieues, & de la largeur 17 ou environ;

& icelle étoit horriblement copieuse en mouches.

bovines & frêlons; en sorte que c'étoit une vraie tri
gauderie pour les pauvres jumens, ânes & chevaux...

Mais la jument de Gargantua, soudain que les srêlons.

lui eussent livré l'assaut, elle déguaina sa queue, & sa

bien les escarmouchant, les émoucha telle qu'elle en

abattit tout le bois à tort, à travers, decà, delà...

En sorte que depuis n'y eut ni bois, ni frêlons, mais

fut tout le pays réduit en campagne. Quoi voyant,

Gargantua dit à ses gens: je trouve beau ce, dont & su

depuis appellé ce pays, la Beauce.

# (140) Nos Rois avoient anciennement le Palais de Vitry, &c.

Catherine de Médicis, Duchesse d'Orléans, avoit donné la Châtellenie de Vitry à la Dame de la Chapelle-Marival, en récompense des services rendus par le Prince de Melphes son ayeul. Jean Caraccioli, Prince de Melphes, Duc de Venouse, Grand-Sénéchal de Naples, prit le parti de la France, après avoir été sait prisonnier par M. de Lautrec. Charles-Quint resusa de payer sa rançon. Le Roi de France lui donna la liberté & la jouissance des Seigneuries de Romorantin, de Nogent & Brie-Comte-Robert, de Vitry, &c.

#### ( 141 ) Le nom de Loges, &c.

Mff. de Gy\* Vès , p. 248.

C'est la pensée de nos Historiens; mais il y a beaucoup plus d'apparence que ces Villages ont emprunté leurs noms de celui de la forêt même, appellée dans une Chartre du Roi St. Louis, de l'an 1269; la Forêt de Loge, Foreta Logii, qu'on a dit pour Leodii; nom que cette forêt porte dans des titres plus anciens des Rois Hugues

## SUR LA DESCRIPTION D'ORLEANS. 164

Hugues Capet & Robert: Silva Leogia & Silva Leodiga, C'est ainsi que la Ville de Liege, Leodium & Leodicum, a été dite Legia, d'où est venu le mot de Liege. En ce sens, la Forêt aux Loges, suivant la remarque d'Adrien de Valois, veut autant dire que Forêt publique & du Domaine du Roi.

## (142) Le Canal d'Orléans, &c.

Ce Canal doit son exécution à Monsieur, Frere de Louis XIV, qui avoit obtenu en 1679 l'agrément du Roi pour son établissement. S. A. R. céda son droit au Sr. Lambert & Associés. Le Traité en sut passé le 23 Avril 1681. Le Canal fut commencé en 1682; mais les Associés se trouverent bientôt hors d'état de le suivre. quoique le Roi leur eût prêté une somme de 75000 liv. ils en firent une rétrocession à Monsieur, le 6 Décembre 1686, & S. A. R. le fit achever à ses dépens. Il fut mis dans sa perfection dix ans après, le 5 Mars 1692, & le premier bateau y passa. Les Entrepreneurs, par le Traité qu'ils avoient fait avec S. A. R. ont joui des droits jusqu'en 1701, moyennant une somme de 80000 liv. qu'ils lui donnoient par an; & S. A. R. est rentrée en possession, en faisant aux Entrepreneurs 15000 liv. de rente fonciere affignée fur le Canal. En 1720, Mgr. le Duc d'Orléans a fait mettre la riviere de Loing en Canal jusqu'à la Seine, ce qui évite tous les embarras que causoient les pertuis pratiqués sur cette riviere pour en retenir les eaux.

Pour la conservation & l'Administration de ce Canal; il y a une Justice créée par Edit du mois de Mars 1679, dont l'exercice se fait par deux Siéges, le premier à Montargis, & l'autre à Orléans. Celui-ci se tient dans la maison du Prieur de Pont-aux-Moines.

## (143) Les Grands-Chemins, &c.

Il y avoit jadis des Maîtres des Chaussées pour les grands-chemins, qui ne subsistent plus; & ce sont aujourd'hui les Maire & Echevins qui en sont les sonctions

M

## 366 REM. SUR LA DESCRIPT. D'ORL.

(144) Auprès de l'Abbaye de St. Mesmin, &c.

Dans une maison assez voisine de ce Pont, sur le chemin qui conduit à Olivet, le long du côteau, on lit l'inscription suivante, qu'un Particulier a fair graver sur la porte de sa salle, se qui nous apprend des particularités historiques assez intéressantes pour la transcrire ici.

Marmore barbarico, licèt haud sit structa, viator,
Hac domus, ideireò, non tibi vilis erit.
Hic propè Guisaus Dux vitæ sata peregit.
Hospes huic Mater Regia sata casa est,
Rex comitatus eà cum fratre hac tecla subivit;
Qua coluit menses plus minus illa duos.
'Aurea de calo sed & hanc pax venit in ædem;
Præconum decies hic celebrata tubis.
Villa priùs Caubraa suit, nunc sæderis ara est.
Pacem quisquis amas, hunc venerare locum.
1562.

y Contained of Decay the loth and Dies.

FIN des Remarques historiques & critiques.

A Commence in the form of a land of the brong.

# TABLE

## CHRONOLOGIQUE ET RAISONNÉE

Des Saints de l'Orléanois, des Evêques, Rois, Ducs, Comtes, Vicomtes, Gouverneurs, Lieutenans - Généraux au Gouvernement; Chanceliers des Comtes & des Ducs; Intendans; Baillis, Lieutenans Généraux & Particuliers; Avocats & Procureurs du Roi au Bailliage; Présidens Présidiaux; Lieutenans Criminels & de Police; Grands-Maîtres des Eaux & Forêts; Présidens, Avocats & Procureurs du Roi au Bureau des Finances; Maires d'Orléans; des Personnages illustres par leur piété, ou leurs dignités Ecclésiastiques & Civiles; des Sçavans, Artistes, & des Femmes célebres de l'Orléanois, depuis le quatriéme siécle.





# TABLE

## CHRONOLOGIQUE ET RAISONNÉE.

#### SAINTS.

Sixiéme Siécle.

St. Avit, né en Beauce, Abbé de Micy, alids St. Mesmin.

St. Liphard, né à Meung-sur-Loire, Abbé de cette Ville.

Septieme Siecle.

St. Aunaire, Evêque d'Auzerre, né à Orléans, 605. St. Loup ou Leu, Evêque de Sens, né dans le Diocèle d'Orléans, 623.

Ste. Agie ou Auftregilde, mere de St. Loup.

Huitiéme Siécle.

St. Aldric, Evêque de Sens, Chancelier de France, né dans le Gâtinois, 840.

## EVÉQUES.

Nous adoptons dans cette Table, par rapport aux premiers Evêques d'Orléans, le sentiment de M. Polluche, qu'il a consigné dans un Mémoire manuscrit sur St. Euverte. Il tâche d'y concilier l'ancienne Légense de ce Saint avec l'Histoire. L'époque qu'il y donne de la mort de ce Prélat, n'est pas la même que celle qu'il marque dans la Note (9) de la Description d'Orléans, à laquelle le Mémoire paroit être postèrieur.

Quatriéme Siècle.

ST. Euverte, 315. - 336. Aignan, I.

Diopet,

36. Gratien.

St. Moniteur.
St. Flou.

Magnus. Febat.

347. St. Flow Dagon.

Cinquiéme Siécle.

Sixiéma Siéclei

St. Aignan, II., St. Prosper, 453. Eusebe, Léonce, 511; 533•

| 170 CHRON.            | DE           | S EVEQUES.                           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Antonia ,             | 538.         | St. Thierry II, 1017.                |
| Marc,                 | 541.         | Odolric de Broyes, 1035.             |
| Felix .               | 569.         | Mambard de Broyes, 1063.             |
| Tréclat.              | ,-,-         | Haderic de Broyes, 1067.             |
| Baudát.               |              | Raynier de Flandres, 1081.           |
| Ricomer,              | 572.         | Arnoul II.                           |
| Namance,              | 590.         | Jean I. 1091.                        |
| _ *                   | ,,           | Sanction.                            |
| Septiéme Siécle.      |              |                                      |
| Austrin,              | 609.         | N. B. Pai omis à dessein             |
| Leudégifile,          | 634.         | dans la Liste des Evêque de ce       |
| Leger I.              | 647.         | filcle, Arnoul & Manasses,           |
| Audon,                | 650.         | que l'on a contume d'y placer        |
| Gaudon.               |              | entre Ermenthée & Arnoul I.          |
| Sigobert,             | 670.         | l'ai suivi en cela le sentiment      |
| Séveric,              | 697.         | de M. POLLUCHE, que l'on             |
| Baudac.               | ٠.           | peut voir dans son Mémoire ou        |
| Adhémar.              |              | il examine fi l'Eglise d'Orléans     |
| Huitiéme Siéçle.      |              | a eu trois Evêques du nom de         |
|                       |              | Manasses, ou si l'on n'en doit       |
| Leger II.<br>Savaric. |              | compter que deux, instre dans        |
| St. Eucher,           |              | les preuves de l'Histoire de l'Or-   |
| Bertin.               | 743•         | léanois, de M. de Luchet.            |
| Adalin.               |              | Douziéme Siécle.                     |
| Nadatime.             |              | Jean II, 1096 1135.                  |
| Déothime.             |              | Elie, 1137.                          |
| Guibert.              | 1            | Manasses I. de Garlande, 1 148,      |
|                       |              | Pierre I.                            |
| Neuviéme Siécle.      |              | Henri I. de Dreux, 1186-             |
| Théodulphe, 788       | 821.         | 1198,                                |
| Jonas                 | 842.         |                                      |
| Agius,                | 868.         | Treizidne Siecle.                    |
| Anselme I.            |              | Hugues I. de Garlande, 1206.         |
| Vautier ou Gautier,   | <b>8</b> 91. | Manasses II. de Seignelay            |
| Trannin.              | ₹ -          | 1207 1221.                           |
| Dixiéme Siécle.       |              | Philippe I. de Jouy, 1221 -          |
| •                     |              | 1234.                                |
| Bernon.               |              |                                      |
| Raymon.               |              | Philippe II. Berruyer, 1234-         |
| Anfelme II,           | 938,         | 1236.                                |
| Thierry I.            |              | Il fut depuis Archeveque de Bour-    |
| Ermenthée, 941        | y79.         | ges, & mourut en 1260.               |
| Onziéme Siécle.       |              | N. B. Philippe Berruyer pré-         |
| Arnoul I,             | 1003.        | cede dans tous les Catalogues        |
| Foulques,             |              | Philippe de Jouy, M. Polluche.       |
|                       |              | a allega and a sale amora comprised. |

1472.

dans un Mémoire inféré dans les preuves de l'Histoire de l'Orléanois, de M. de Luches, prouve, contre l'opinion commune, que c'est Philippe le Berruyer, qui m succédé à Philippe de Jouy, loin de l'avoir précédé.

Hilaire, 1237.
Guillaume I. de Bucy, 1238.
Robert de Courtenay, 1269.
Gilles Paflay, 1288,
Pierre II. de Mornay, 1288.
Ferri ou Féderic de Lorraine, 1297.

#### Quatorziéme Siécle.

Bertand ou Berraud de S. Denis, Docteur de Sorbonne, 1299 -- 1306.

Raoul Grospain, ou Grosparmi, 1306.
Miles de Chailly, 1314.
Le Bienheureux Roger le
Fort, 1323.

Il passa ensuite au Sisge de Limoges, & depuis à celui de Bourges. Il mourut en 1367.

Jean III. de Conflans, 1329. Jean IV, 1346. Philippe III, 1354. Jean V. de Montmorenci, 1358.

Hugues II, de Montmorenci, 1360.

Hugues III. Defay ou Faydit, 1364-1371.

Depuis Evêque d'Arras.

Jean VI. Nicot, eu de Tramilguer, 1372. Foulques II. de Chenac, 1384-

1394.

Quinziéme Siécle. Guy de Prunclay, 1399-1413. Jean VII. de S. Michel, 1429.

Guillaume II. Charrier, 1437. Transféré enfuite à l'Evéché de Maguelonne, aujourd'hui Montpellier.

Regnaud de Chartres, Cardinal, Archev. de Rheims, Chancelier de France, & Administrateur perpétuel de l'Evêché d'Orléans, 1439--1444.

Guillaume III. Dugué, 1444. Jean VIII. Dugué, 1447. Pierre III. Bureau, 1447. 1452.

Depuis, Evêque de Beziers.
Jean IX, Patriarche d'Alexandrie, Administrateur Commandataire de l'Evêché d'Orléans, 1452.
Thibault d'Auffigny, 1452-

#### Seiziéme Siécle.

François I. de Brilhac, 1473.

Il permuta avec fon neves pour l'Archeveché d'Aix. Mort en 1505

Cristophe de Brilhac, 1504-1514.

Il avoit été Archevêque d'Aix & de Trajanopolis, & fut depuis transféré à l'Archevêché de Tours.

Germain I. de Ganay, 1514-1520.

Il avoit été Evêque de Cahors. Jean X. d'Orléans, Cardinal de Longueville, Archevêque de Touloufe, 1521--

## 172 CHRON. DES EVÊQUES.

Antoine Sanguin, Cardinal de Meudon, Grand - Aumônier de France, 1533--1550.

Il passa au Siège de Limoges & de Toulouse.

François II. de Faucon, 1550.

Il avoit été Evêque de Tulles,

& le devint ensuite de Mâcon & de Carcassonne.

Pierre IV. du Chastel, 1551-1552.

· Il avois occupé les Siéges de Tulles & de Mâcon.

Jean XL de Morvilliers, 1552; se démit en 1563, & mourut en 1577.

Mathurin de la Sauffaye, 1564 -- 1584.

Denis Hurault, Coadjuteur en 1581; ne fut point sacré, & se démit en 1586.

Germain II. Vaillant de Gueslis, Abbé de Pimpont, 1586 -- 1587.

Jean XII. de l'Aubespine;

Il avoit été Evêque de Li-

Guillaume IV. de l'Aubespine; ne fut point sacré. Dix-septiéme Siécle.

Gabriel de l'Aubespine, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, 1604 – 1630.

Nicolas de Nêtz, 1631-1646. Alphonfe d'Elbene, 1646--

Dix-huitiéme Siécle.

Pietre du Cambout de Coislin, Gardinal, Grand-Aumônier de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, 1665 - 1706. Michel le Pelletier, 1706,

ne fut point facré.

Louis-Gaston Fleuriau d'Armenonville, 1706-1733.

Il avoit été Evêque d'Aire.
Nicolas-Joseph de Paris, Evêque d'Europée in partibus,
Coadjuteur d'Orléans en
1724, se démit en 1753.
Mort en 1757.

Louis - Joseph de Montmorenci-Laval, 1753 - 1758. Transféré à Condom, & depuis à Metr.

Louis-Sextius de Jarente de la Bruyere, Commandeur de l'Ordre du St. Espris 1758, aujourd'hui vivant. Il a été Evêque de Digne.

#### ROIS.

Sixième Siècle.

CLODOMIR, 524.

Gontran, Roi de Bourgogne, 594.

Childebert, fon neven, Roi d'Austrafie, 596.

Septiéme Siécle.

Thierry, fils de Childebert, Roi de Bourgogne, 613.

DUES:

## $D \ U \ C \ S.$

| 20                             | • 0.                             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Quatorziéme Siécle.            | fous le nom de Charles IX        |
| Paranes I Glamania de          | 1560.                            |
| PHILIPPE I, fils puiné du      | Femme.                           |
| Roi Philippe de Valois,        | Elizabeth d'Autriche, 1592.      |
| Femme.                         | Henri II, frere du précédent,    |
| Blanche de France, 1393.       | depuis Roi, sous le nom          |
|                                | d'Henri III, 1568.               |
| Quinziéme Siécle.              | Femme.                           |
| Louis I. second fils du Roi    | Louise de Lorraine, 1601.        |
| Charles V, 1407.               | Catherine de Médicis, usu-       |
| Femme.                         | fruitiere du Duché d'Or-         |
| Valentine de Milan, 1408.      | léans, 1589.                     |
| Charles I, fils du précédent,  | Dix-septieme Siécle.             |
| 1465.                          | N de France, fils de             |
| Femmes.                        | Henri IV, 1611.                  |
| Isabelle de France, 1409.      | Jean - Baptiste Gaston de        |
| Bonne d'Armagnac,              | France, frere du précédent,      |
| Marie de Cleves, 1487.         | 166Q.                            |
| Louis II, fils du précédent,   | Femme.                           |
| depuis Roi, sous le nom de     | Marie de Bourbon, 1627.          |
|                                | Marguerite de Lorraine, 1693.    |
|                                | Dix-huitiéme Siécle.             |
| Femmes.                        | Philippe II. de France, frere    |
| Jeanne de France, 1504.        |                                  |
| Anne de Bretagne, 1514.        | ,                                |
| Mario d'Angleverre, 1534.      | Femme.                           |
| Seiziéme Siécle.               | Henrieue d'Angleterre, 1670.     |
| Henri I. du nom, fils du Roi   | Charlotte - Elizabeth de Ba-     |
| François I. depuis Roi, sous   | viere, 1712;                     |
| le nom de Henri II, 1536.      | Philippe III, fils du précédent, |
| * 'F.                          | Régent du Loyaume, 1723.         |
| Femme.                         | Femme.                           |
| Catherine de Médicis, 1589.    | Marie-Françoise de Bourbon,      |
| Charles II, frere du précédent | 17.5                             |
| 1545.                          | Louis IV, fils du précédent,     |
| Louis III, fils de Henri I,    | I753-                            |
| 1550.                          | Femme.                           |
| Charles - Maximilien, frere    | Auguste - Marie - Jeanne de      |
| du précédent, depuis Roi       | Bade - Baden . 1726.             |

## 174 CHRON. DES COMTES.

Louis - Philippe, fils du précédent, aujourd'hui vivant. Femme.
Louise-Henriette de BourbonConty, 1759.

#### COMTES.

| Sixième Siécle.                                                  | •                    | Guillaume, fils d'Eudes I. 866.<br>Robert le Fort, 867.                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WILLICHAIRE, Septiéme Siécle.                                    | 584.                 | Eudes II, fils de Robert le Fort, depuis Roi de France, 888.                                                           |
| Foucher,  Huitième Siécle.  Raginebert,  Raho,  Neuvième Siécle. | 611.<br>774.<br>792. | Disieme Siècle.  Robert II , frere d'Eudes II , depuis Roi de France, 922.  Hugues le Grand , fils de Robert II , 956. |
| Ernes, Marfroy, Eudes I                                          | 802.<br>826.<br>818. |                                                                                                                        |

Les fonctions des Comtes étoient de rendre la justice, & de veiller au bon ordre des Villes confiées à leurs soins. En tems de guerre, ils commandoient les Troupes.

Lemaire, qui nous a donné des Comtes d'Orléans fous les premiers Rois de la troisième Race, s'est trompé. Richard, qu'il appelle Comte d'Orléans, l'étoit de Normandie settlement. On trouve un Comte Foulques, dans un tirre de Abbaye de St. Mesmin, de 1054; mais il n'est point dit qu'il le sût d'Orléans. Il en est de même de Hugues de Beauvais, qui probablement étoit Comte de la Ville dont il portoit le nom.

#### VICOMTES.

| Sixième Siécle.                                      | Dixieme Siecle.       |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| SAINT AY.  Neuvième Siècle.  Genefius, 840.          | Geoffroy,             | 838.<br>966. |
|                                                      | Douziéme Siecle.      |              |
| Ingelger, Comte de Gâtinois, & Prévôt de Tours, 887. | Hugues de Mervilliers | 1157         |

Treiziéme Siécle.

Caucher de Rochefort, Seigneur de St. Jean-le-Blanc & du Puiset, 1290.

Quatorziéme Siécle.

Lancelot Barat, Seigneur de St. Jean-le-Blanc. 1334. Jean Grossetète, Seigneur de Cormes, 1350. Jean Barat, 1353. Philippe Groffetête, Fils de

Jean . 1357. Quinziéme Siécle. Pierre Groffetête, fils de Philippe, Seigneur de Cor-

1430. Colas Groffetete, Ecuyer, Seigneur de Cormes, frere du précédent, 1434.

premieres nôces de Guillaume Boure de Bar : & en secondes, de Jean de Marcilly, Chevalier, 1434. Jean de Bar, Chevalier. Seigneur de Cormes. 1469. Landry de Bar, Conseiller, Chambellan du Roi, Séné-

Marie Deloynes, veuve en

chal de Rouergue, Seigneur de Cormes, 1476.

Seiziéme Siécle.

Robert de Fonteny, Seigneur de Courbenton & de Foy.

Pierre Devaux . Seigneur de la Marolle, de la Chévrotiere & de Bouville, 1529.

Les Vicomtes, originairement, rendoient la justice au nom des Comtes dont ils étoient Lieutenans. Ils avoient la même autorité que les Baillifs & Sénéchaux. Tous leurs droits se réduisirent depuis à la perception de plusieurs impôts sur les marchandises & denrées qui entroient ou sortoient de la Ville.

## GOUVERNEURS,

Quatorzieme Siecle.

I ENRI de Louvain, Capitaine de la Ville, 1368,

Le mot Capitaine équivaut à celui de Gouverneur.

Thomas de Voudenay, Conseiller du Roi & du Duc d'Orléans. 1368 Guillaume Bonnet, die Bonnicaule, Chevalier, Chambellan du Roi, Capitaine de la Ville, Cité & Tour-139Q Neuve.

Jean de Prunelay, Chevalier Sire d'Herbault, Marchainville & Beauverger, Chambellan du Roi & du Duc d'Orléans. 1392

Quinziemo Siecla

Pierre de Mornay, dit Gauves ou le Jeune, Chevalier, Sire de Gaulnes & de la Ferté-Nabert, Chambellan du Roi, & du Duc d'Ost léans, Sénéchal de Carcasfonne, Capitaine de la Ville, .. 1418.

André Marchand, Chevalier, Conf. & Chambellan du Roi Capitaine de la Ville, 1427. Raoul-Auguste, Sieur de Gaucourt, Capitaine de la Ville, 1461. Jehan Foucault, Sieur de St. Germain . Conseiller & Chambellan du Duc d'Orléans. Conseiller de Madame la Duchesse, Capitaine de la Ville, 1469. Charles de Bouville, Chevalier, Sieur d'Arbouville & de Buno, Conseiller & .. Chambellan de Madame la Duchesse d'Orléans, Capitaine de la Ville. Guillaume de Mornay, Seigneur de Villiers, de Bonne & de Vieuville, Guy Pot, Chevalier, Comte de St. Pol, Gouverneur de Mgr. le Dauphin & du .. Comes de Blois, 1498. Jean de Louan, Chevalier, Capitaine & Gouverneur du Château de St. Germain-en-Laye, Grand-Maître des Eaux , Forêts & Chaffes - dudit lieu . ' 1498. Scizieme Siécle.

Guillaume de Montmorenei, premier Baron de France, Seigneur de Châteauneuf & de Damville, Confeiller & Chambellan du Roi, Capitaine & Maître des Eaux, Forêts & Chaffes de St. Germain-en-Laye, 1500.

Lanceior du Lac, Chevalier, Seigneur de Chamerolles & de Chilleurs, Chambellan du Roi, Commissaire sur le

fait du Ban & arriere-Ban 1523. Joachim de la Châtre, Sieur de Nançay, Befigni, & Sigonneau, Capitaine des Gardes du Corps, Maître des Cérémonies de France. Prévôt de l'Ordre de St. Michel, Gouverneur des Ville & Château de Gien. Grand - Maitre des Eaux & Forêts d'Orléans. Claude du Lac, Chevalier. Seigneur de Chamerolles & de Chilleurs, premier Baron de Champagne, 1544. Claude Robertet, Baron d'Alluye, 1548. Charles de Bourbon, Prince de la Roche-sur-Yon, Duc de Beaupreau, Comte de Chemilly, 1563. Philbert de Marcilly , Sieur de Sipierre, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Gentilhomme de sa Chambre, Capitaine de 50 hommes d'Armes, &c. 1565. François de Boutbon, Duc de Montpensier 1569. Arrus de Cossé, Baron de Gonnor, & Comte de Secondigny, Grand Pannetier & Maréc. de France, 1582. Philippe Hurault, Comte de Chiverny & de Limoux, Chanceher de France Commandeur des Ordres du Roi, François de Balzac, Seigneur d'Entragues, de Marcouffy. & du Bois-Malherbes, Confeiller du Roi en tous ses Conseils, & Chevalier de fes Ordres,

Guillaume-Charles de Balzac, Seigneur de Marcouffy, 1595.

Gouverneurs pour les Protestans.

St. Cyr Puy-Greffier, 1562. François de la Noue, 1567. Boucard, Seigneur de Boucard, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 1567.

Gouverneurs pour la Ligue.

Charles de Lorraine, Chevalier d'Aumale, 1588.
Claude de la Châtre, Baron
de la Maifonfort, Sandré,
Nouan-le-Fuzelier & de la
Ferté-fous-Reuilly, Chevalier des Ordres du Roi,
Bailli du Berry, depuis,
Gouverneur pour le Roi
de la Ville & Banlieue d'Orléans feulement, 1794.

#### Dix-septiéme Siécle.

François d'Orléans, Comte de St. Paul, Duc de Fronsac & de Château-Thiery, Pair de France, 1615. Léonor d'Orléans, Duc de Fronsac, fils du précédent,

Jean Baptifle Gafton de France, frere unique du Roi, Duc d'Orléans, de Chartres, de Valois, Comte de Blois, &c. 1635.

Gaspard de Coligny, Seigneur de Châtillon - sur Loing, Comte de Coligny, Maréchal de France, Gauveraeur par Commission, 1631.

Charles d'Escoubleau, Mara

quis de Sourdis & d'Allnye . Chevalier des Ordres du Roi, Confeiller en ses Conseils d'Etat & Privé, 1666. Paul d'Escoubleau, Marquis d'Alluye & de Sourdis, fils du précédent, 1690.

Dix-huitieme Siecle.

François d'Escoubleau, Comte de Sourdis, Seigneur de Gayac & d'Estillac, Lieutenant Général des Armés du Roi, 1707. Louis - Antoine de Pardailhan de Gondrin, premier Duc d'Antin , Pair de France . Seigneur des Duchés d'Epernon & de Bellegarde, Marquis de Montespan, de Gondrin & de Mézieres. Vicomte de Murat, Baron de Curse, de Moncontour & de Langon, Seigneur d'Orion, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, & de la haute & basse Alsace. 1736.

Louis II. de Pardailhan de Gondrin, Duc d'Antin & d'Epernon, Pair de France, petit ils du précédent, 1743.

Louis III. de Pardailhan de Gondrin, Duc d'Antin, fils du précédent. 17...

N... Comte de Rochechouart, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Chevalier de ses Ordres, aujourd'hui vivant.

Louis, Comte de Rochechouart, fils du précédent, en surivance.

## Lieutenans Généraux du Gouvernement.

Seiziéme Siécle.

Commandans pour Sa Majesté.

EAN de Beaufils, Ecuyer, Sieur de Villepion, 1569. Jean de Conftant, Chevalier . Seigneur de Fontpertuis, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roi, 1575.

Lieut. Gén. du Gouv.

Innocent de Monterud, 1562. François de Balzac, Seigneur d'Entragues, Chevalier des Ordres du Roi Charles de Balzac, Seigneur de Dunes, Comte de Graville. Lieutenant-Général, Chev. des Ordres du Roi, 1595. César de Balzac, Seigneur de Gyé, Colonel des Carabiniers, Lieutenant-Général des Armées du Roi, 1599.

Dix-septiéme Siécle.

Cristophe de Harlay, Chevalier, Comte de Beaumont, &c. François de Cugnac, Chevalier, Marquis de Dampierre, Philippe Hurault, Comte de Chiverni & de Limours, Chancelier de Franc. 1617. Henri Hurault, Chevalier, Comte de Chiverni, Seigneur d'Esclimont, de Gallardon, de Bretaucourt & du Tremblay, 1623. Antoine d'Aumont, Marquis de Nolay, Baron d'Estrabonne Chevalier des Or-

dres du Roi, Gouverneur de Boulogne-fur-Mer & du Boulonnois. Jacques d'Etampes, Marquis de la Ferté-Imbault & de Mauny, Seigneur de Salbris, du Mont St. Sulpice & de Villefargeau, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France, 1666. Louis du Deffend, Marquis de la Lande, Lieutenant des Gardes du Corps du 1698. Roi,

Dix-huisiéme Siècle.

Jean-Baptiste du Deffend de la Lande, Marquis de Chatres, Gouverneur de Neuf-Brifac, Chevalier de St. Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi, 17 . .

Par Arrêt du Confeil du 19 Sepe. 1713 , le Dunois , Vendômois & Bailliage d'Amboise, furent détachés de la Lieutenance Générale de l'Orléanois, & attribués à celle de Blois.

N. . . Marquis de Marigny , Commandeur des Ordres du Roi; aujourd'hui vivant.

Par Edit du Roi, il a été créé, en 1767, des Gouverneurs & Lieutenans de Roi de la Ville .d'Orléans.

N. . . de Cypierre, Baron de Chevilly, Conseiller au Parlement, Gouverneur de la Ville d'Orléans; auj. vivant.

N... Charpentier du Petit Bois. Lieutenant de Roi; vivant

#### CHANCELIERS des Ducs & Comtes.

Dixiéme Siécle.

Pierre-Empont, & Maître de la Chapelle de Hugues le Grand.

#### Quatorziéme Siécle.

Jean du Mont - Ste. - Marie, Avoc. au Parlem, Prévôt de l'Eglife de Soiffons, 1348. Nicole d'Arcies, Confeiller & Maitre des Requêtes du Roi, Evêque d'Auxerre, 1376. Odart de Moulins, 1393.

Quinzième Siécle. Amaury d'Orgemont, Seigneur de Chantilly & de Montjay, Maître des Reduêtes du Roi. 1400. Pierre l'Orfévre, Sieur d'Ermenonville, 1407. Professeur ès Jean Davy Loix, Chevalier, Conseiller du Roi, Bailli de Dourdan . 1412. Guillaume Coufinot, 1430. Pierre le Sauvage, Doyen de l'Eglise de St. Aignan d'Orléans . Garde des Sceaux . 1440¢ Jean de Saveuse, Garde des Sceaux. 1441. Jean le Prêtre, Chev. 1460. Raoul du Refuge, Garde des Sceaux, & Général des Finances de Madame la Ducheffe d'Orléans, 1467. Denis le Mercier, Chevalier, 1498.

Jean Hurault, Chevalier, Seigneur de Bois-Tailly, de Bellebat, de Juvify, & de Maisse, Président en la Cour des Aides, 1499, Seixième Siécle.

Seizieme Siecle.

Jean Crespin. 15 . 3 François Crespin, Seigneur de la Chaboffelaye, Conf. au Parlem. de Paris, 1545. Christophe de Thou, 15.4 Philippe Hurault, Comte de Chiverni de Limours Seigneur de la Grange-d'Efclimont, de Gallardon, de Bretancourt & de Tremblay, Chevalier, Commandeur de l'Ordre du Sa Esprit, Chancelier de France , &c.

Martin de Beaune, Conseiller au Conseil Privé du Roi. Abbé de Colomby, 1575-

Dix-septiéme Slécle.

Charles de l'Aubespine, Chevalier, Seigneur de Verderonne, 16... Le Coigneux, 1629. Jean de Choisy, Conseiller Ordinaire du Roi, 1646. Claude Housset, Chevalier, Marquis du Housset & de

Trichâteau, 1683.

Joachim Seglier de Boisfranc, 16...

Dix-huitieme Siecle.

Gafton-Jean-Baptiste Terrat .
Seigneur de Chantôme &

#### CHRON. DES INTENDANS.

. de Tavers. Baron de Chalencon . 1704. Felix le Pelletier de la Houffaye, Confeiller d'Etat ordinaire, Contrôleur Général des Finances, Prévôt, Maître des Cérémonies. puis Commandeur des Ordres du Roi. 1720. Marc - Pierre de Voyer de Paulmy, Chevalier, Comte d'Argenson Conseiller d'Etat . Grand - Croix . Chancelier de l'Ordre de St. Louis. 1732. René - Louis de Voyer de

Paulmy, Chevalier, Marquis d'Argenson, Grand-Croix de l'Ordre de St. Louis, 1743. Julien-Louis Bidé, Chevalier. Seigneur de la Grandville. I746. N. . . de Silhouette, 1757. N. . . de Breteuil, Abbé de St. Eloy de Novon, Prieur de St. Martin-des-Champs à Paris, & de la Charitéfur - Loire , Bailli , Grand-Croix de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem . &c. actuellement vivant.

#### INTENDANS D'ORLEANS.

Seiziéme Siécle.

MARLES de Lamoignon. Conseiller du Roi Maître des Requêtes, & Surincendant en la Justice du Bailliage & Gouvernement d'Orléans . z 568. Fiacre Hugon de la Revnie Conseiller & Préfident en Cour de Parlement, Commissaire du Roi, & Surinrendant en la Justice d'Orléans, 1572. Jérôme de Montholon, Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement de Paris, & au Confeil d'Etat 1592. Dix-septiéme Siécle.

N. . . de Bellejambe, 1634. Claude Gobelin, 1637. N. . . Renouard de Villazer , 1638.

Jean le Prévôt, Seigneur d'Herbelay, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Maître des Requêres. 1639. Jean de Bragelongne, Conf.1du Roi en ses Conseils, 1641. N. . . Legras . " 1652. Bertrand de Fortia, Cheva. lier, Seigneur du Pleffis & de Cléreau, Conseiller du Roi en fes Conseils d'Etar & Privé, Maître des Requêtes, 1660. Jacques Barrin, Chevalier. Marquis de la Galissonniere, Conseiller du Roi en ses Consoils, Maître des Requêces, Antoine d'Aubray, Chevalier, Comte d'Offemont, Conseiller du Roi en ses Confeils, Maître des Re-1666\_ quêtes, Louis

Louis de Machault, Chevatier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes, 1667. Arnoul Marin, Chevalier.

Attoul Marin, Chevalier, Seigneur de la Châteigneraye, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes, 1671.

Jean-Jacques Charron, Chevalier, Vicomte de Menars, de Conflans, Seigneur de Neuville, Courfur-Loire, Nozieux, Mer, &c. Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes, Surintendant des Finances, Domaines & Affaires de la Reine, 1674.
Louis Bazin, Seigneur de Bezons, Chevalier Confeiller du Roi en fes Confeils

Maître des Requêtes, 1681.

Jean de Creil, Chevalier,
Marquis de Creil & de
Bournezeau, Confeiller du
Roi en fes Confeils, Maître
des Requêtes, 1686.

des Requêtes, 1686. Michel de Martangis, mort peu de jours après sa nomination.

Dix-huitiéme Siécle.

André Jubert de Bouville, Marquis de Bizi & de Clerc-Pannilleuse, Conseiller du Roi en sea Conseils, Maître des Requêtes, 1708.

Yves - Marie de la Bourdonnaye, Chevalier, Seigneur de Conction, Confeiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes, 1709. Louis - Guillaume Jubert de Bouville, Chevalier, Marquis de Clerc-Panilleuse, Baron de Dangu, Seigneur de St. Martin-aux-Busseaux & de Vivemerville, Conseiller du Roi en ses Conseiller du Roi en ses Conseiller des Requêtes, ancien Conseiller en la Cout des Aides, & Conseiller d'Etat, 1731.

François de Beauffan, Chevalier, Seigneur de Blanville, Riche-Grou, &c., Confeiller du Roi en fes Gonfeils, Maître des Requêtes,

Pierre Pajot, Chevalier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes, 1746.

Charles-Amable-Honoré Barentin, Chevalier, Seigneur d'Hardivilliers, la Malmaifon, & des Bellessueries, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes, Conseiller d'Etat, 1760.

Jean-François-Claude Perrin de Cypierre, Chevalier, Baron de Chevilly, Confeiller du Roi en ses Conseils, Maitre des Requêtes Honoraire; auj. vivant.



#### BAILLIS.

Treiziéme Siécle. JUILLAUME Manerius . 1216. Roger Paager, 1218. Galerand de Crane . 1224. Pierre d'Escantillis. 1246. Jean Monnoyer, 1253. Odo Popin, 1254. Mathieu de Beaulne. 1256. Girard de Revers, 1261. Bitillonus, 1275. Jean de Chevreuse. 1288. Guillau, de Alamante 1289. Pierre Saymel, 1292. Quatorziéme Siécle. Simon de Montigny, 1319. Simon de Billy, Chevalier Le Roi, Régaliseur de l'E-. vêché d'Orléans, Bailli de Soissons, d'Amiens, de Senlis & de Bourges, 1322. Ichan Burgart, Jehan de Frenay, Seigneur 1 328. de Domcy, Pierre Boyau, 1322. Odart Lecoq, **1336.** Alexandre de Crevecœur, 1342. Dimanche de Châtillon, Con-- seiller du Roi, 1347. Jehan de Montlehy, 1353. Colart d'Andresel, 1353. Richard de Champrepus, 1353. Jehan de Buzville, 1358. Gilles Charpentier, 1363. 1368. Jean Riolle, Jehan Barreau, Chevalier,

Dieur de St. Manrie - fur

le-Loir, Maitre des Re-. duêtes . 1383. Raoul Pot , Seigneur de Rhodes, Chevalier du Roi. Gouverneur du Bailliage, 1384 Guillaume Guenant, Chevalier, Seigneur des Bordes. Chambellan du Roi, Gouvern. du Bailliage, 1386. Guillaume, Seigneur de Rosay, Chevalier, Maître d'Hôtel du Roi, 138QL Louis de Tignonville, Cheválier, 1390. Jehan de Prunelé, Chevalier. Sire d'Herbault, Marchainville & Beauverger, Cham-- bellan du Roi & de Mgr. le Duc d'Orléans, Les Offices de Bailli & de Gouverneur d'Orléans, furent réunis dans la même personne depuis 1392 . jufqu'en 1523. Sciziéme Siéele. Jacques Groflot, Chevalier: Seigneur de Champ-Baudoin, Docteur en Droit, Conseiller du Roi en son grand Confeil, Chancelier de la Reine de Navarre Juge des Exempts & Cas Royaux, 1522-1 Jérôme Groflot, Ecuyer Seigneur de Champ-Baudoin & de l'Isle, Conseiller & Maître des Requêtes Ordinaire de la Reine de Na-

> varre, Juge des Exempts & Cas Royaux, 1568.

François de Balzac, Seigneur d'Entragues, Chevalier des Ordres du Roi, Confervateur des Priviléges Royaux de l'Univerfité. 1,69.
Roscieux, Ecuyer du Duc de Guise, & Trésorier de France au Bureau des Finances d'Orléans, Commis à l'Office de Bailli, durant les troubles de la Ligue, 15...

Les Habitans d'Orléans, dans une Assemblée tenue au mois de Mai 1592, s'opposerent de ce que Roscieux sút pourvu en titre de l'Office de Bailli, disant qu'il n'ésoit de la qualisé requise pour ledit Office, & que la Noblesse ne voudroit jamais le reconnoître.

C'est mal à-propos que Dachène place au rang des Maires d'Orléans ce Roscieux, qui étoit un furieus Ligueur.

Dix-septiéme Siécle.

César de Balzac, Seigneur de Gyé & de Dunes, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Colonel des Carabiniers , Lieutenant-Général des Armées du Roi, 1613. Cristophe de Harlay, Chevalier, Comte de Beaumont, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnancés. Confervateur des Priviléges Royaux de l'Université, Bailli du Palags à Paris. 1614. François de Cugnac, Chevalier, Marquis de Dam-

pierre, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Genrilhomme ordinaire de sa Chambre, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, Cornette de fa Compagnie Chevaux - Légers . Conservateur des Priviléges Royaux de l'Univerfité . 1619. Henri-Hurault, Comte de Chiverni, Seigneur d'Esclimont & de Bréaucourt Conseiller du Roi en ses Conseils d'Erat & Privé Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Capitaine de 50 hommés d'armes de ses Ordonnances, Confervateur des Priviléges Royaux de l'Université, François de Clermont, Marquis de Montglats., Comte de Previns, Seig. de la Forté-Gaucher, St. Georges. Noize, Couture, Baron de Rupt, Brétaucourt, & Souverain de Lain, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Grand-Maitre de la Garderobe de Sa Majesté, Juge des Exempts & Cas Royaux Conservateur des Priviles ges Royaux de l'Univerfité . 1644. Charles d'Escoubleau, Marquis de Sourdis & d'Alluye, Mestre de Camp de Cavavalerie légere , Maréchal des Camps & Armées du Roi , 4651. Théophile de Besiades, Chevalier, Seigneur d'Ayaray, Q ir

## 174 CHRON DES PRÉSIDENS-PRESID.

le Tertre, Lestiou, Menin, St. Martin, Orcyre, St. Gladie & Camu, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Conseiller en ses Confeils d'Etat & Privé, & de Mgr. le Duc d'Orléans, 1668.

Jean de Meules, Seigneur de la Source, Intendant de la Nouvelle France, non reçu.

#### Din-huitième Siècle,

Albert - François Clerembault, de Vendeuil, Seigneur de Dieu-donné, Comte de Vendeuil, Mestre de Camp du Régiment Dauphis, Gouverneur du Pecquay, non reçu, 1712. Jean Chauvel, Chevalier, Seigneur de la Martiniere, Chauvigny, Villiers, &c. Mestre de Camp de Cavalerie, Chevalier de St. Louis, ancien Sous-Lieu-

tenant des Ghevaux - Légers Dauphins, Juge des Exempts & Cas Royaux. Conservateur des Priviléges de l'Université, 1737-Charles de Rochechouart Marquis de Montpipeau Baron de Cheray, Brigadier des Armées du Roi, 17 . . non recu. Claude Théophile de Beliades, Marquis d'Avaray, Chevalier des Ordres du Roi , Lieucenant - Genéral de ses Armées, Gouverneur & Grand-Bailli de Péronne.

Claude-Antoine de Befiades, Chevalier, Marquis d'Avaray, Baron de Luffay, Seigneur du Terrre, Leftiou, Courbouzon, Séris, & autres lieux, Colonel du Régiment de la Couronne, & Maitre de la Gardérobe de Monsieur, Frere du Roi, non reçu, aujourd'hui vivane.

1745.

## PRÉSIDENS-PRÉSIDIAUX.

Seizieme Siecle.

Anciens,

Lours Alleaume, Ecuyer,

Seigneur de Verneuil, Préfident au Préfidial, & Lieutenant Général au Bailliage

& Siége Préfidial, 1571.

Gilles Alleaume, Ecuyer, Sr.
de Verneuil, Confeiller du
Roy, &c. 1596.

Dix-septione Sidele. François de Beautiarnois, Seigneur de la Grillere & de Villechauve, Confeiller d'Etat, 1635.

François de Beauharnois, Seigneur de la Grillere, fils du précédent, 1681.

Dix - huitieme Sidele.

Gabriel Curault, Seigneur de la Cour de Ligny, &c. 1707. François Dehéere de Villermain, 1740. Pierre-Franç, Dehéere, 1768.

L'Edit de création des Offices de Présidens alternatifs ès Sièges Présidiaux du Ressort de Paris, aux mêmes honneurs & prérogatives des Anciens, est du mois de Septembre 1633.

Dix-sepsiéme Siécle. Nicolas Thoynard. 1676. Guillaume Challudet, 1686.

Dix-huitieme Siecle.

Guillaume de Troyes, 1705.

Guillaume de Troyes, fils du précédent. 1715. Guillaume de Troyes, fils du précédent.

## LIEUTENANS GÉNÉRAUX au Bailliage.

1397.

Quatorziéme Siécle.

EHAN Petit, appellé Fice-Baillif. 1348. Gédoin Alagueulle . T312. Guillaume de Pimelia, 13\$3. Samfon l'Escrivain, 1386. Guillaume Hauthois . 1390: Philippe Viole, 1393. Jean de Baugenci, 1395. Jean Chiefdeville,

Quinziéme Siécle.

Jean de l'Etoile, 1403. Pierre de St. Mesmin . 1404. Pierre de Montisambère Ecdyer . 1409. Pierre de St. Meinin , Lieutenant de M. le Duc d'Otléans, 1411. Jean du Tertre. 1413. Hervé Laurens, 1429. Anjorrant Borre, Licencie ès Loix, 1450.

Renaud de l'Etoile, Licencié ès Loix, 1460. Pierre Chevalier, Licencié ès Loix. 1462

Michel de Baccons. 1467.

Robert de Fouille, Ecuyer: Licencié ès Loix, Commiffaire du Roi sur le fait de la Taille, Jean l'Allemand . Commis par le Roi à l'Office de Lieutenant-Général . 1488. Robert de Fouille. Etienne de Fouille, Ecuyer, Licencié ès Loix , Seigneur de Cormes, Confervateur des Priviléges Royaux de l'Université.

Seiziéme Siécle.

Aignan de St. Melmin Ecuyer , Sieur du Bruel , Licencié ès Loix, 1522. Claude Bongars, Licencié ès Loix . Confeiller da Roi . I 122.

Pierre Berruyer . Ecutyer ... Seigneur de la Corbilliere, Conseiller du Roi, Jean Hüe, Ecuyer, Sieur de la Cour. 1568. Louis Alleaume, Seigneur de Verneuil, Conseiller du Roi . 1562.

## 176 CHRON. DES LIEUT. PARTICULIERS.

Gilles Alleaume, Sieur de Verneuil, Confeiller du Roi, 1592.

Dix-septiéme Siécle.

François de Beauharnois, Seigneur de la Grillere & de Villechauve, Conseiller d'Etat, 1635.

Erançois de Beauharnois, Sieur de la Grillere, fils du précèdent, 1681.

Din-knitiéme Siécle.

Gabriel Curault, Sieur de la Cour de Ligay, Conseiller du Roi, Conservateur des Priviléges de l'Université, 1720.

Henri-Gabriel Curault, Sieur de la Cour de Ligny, Confeiller du Roi, Confervateur des Priviléges de l'Université, 1728.

Henri-Gabriel Curault, fils du précédent, Ecuyer, Seigneur de Malmusse, Saumery, &c. Conservateur des Priviléges de l'Universiré, Juge des Exempts & Cas Royaux, &c. 1777.

#### LIEUTENANS PARTICULIERS.

Quinzième Siècle.

Michel de Baccons, Lioencié
ès Loix, 1472.

Seiziéme Siécle.

Jean Chevalier, Licencier ès Loix , 1511. Nicolas Bernard, Sieur de la Cour , 1534. Jean Texier , Docteur en Droit , 1562. Guillaume Maillard , 1568.

Jean Touchet, 1973.

Il étoit pere de la célebre Marie
Touchet, Maîtresse de Charles IX.
Gervaise, Sieur des Chastelliers, 1983.
Réonard Berger, 1996.

Dix-septisme Siscle.

Germain Rebours, Sieur de Villiers, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Erat & Privé, Procureur Général au Grand Conseil, 16.

Houmain, 16.

Philippe Segoing, Seigneur de la Rouville & de la Chapelle-Onzerain, 1643.

Jacques Mallier, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve, 1661.

François Foucault, Ecuyer, Sieur de la Broffe, 1687.

Dix huitieme Siecle.

Charles Fontaine de Manthelon, 1720, Philippe le Sueur de Beine, 1737,

Antoine-François Lhuillier des Ponceaux, Affesseur Civil & Criminel, 1769.

## LIEUTENANS - CRIMINELS, créés par Edit du mois de Mars 1551.

| Seiziéme Siécle.                                                                 | Miche                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Guillaume de Nevers, 1552.<br>Joachim Gervaise, 1570.<br>Antoine de la Vacherie, | ville<br>Miche<br>ville |
| Ecuyer, Seigneur de la<br>Grange-Maillet, Confeil-<br>ler du Roi, 1581.          | Alpho                   |
| Dix - l'entième Siécle.                                                          | Damba                   |

Jean Lemaire.

Jules Thiballier .

el Houmain de Courbe-1646.

el Houmain de Courbee, fils du précédent,

16854 nse-Anne Cahouet de neville, i689.

Dix-huitiéme Siécle.

Barthelemi Thoynard, 1717. 1601. Jean-Léon Boyetet, Ecuyer, 1768

## Avocats DU Rol au Bailliage.

1613.

| Quatorzióme S                                                | iécle.                  | Framberge, Sieur de          | Chilly ;                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Pierre du Coignet,<br>des Causes de M                        | Défenseur<br>l. le Duc, | Thiballier,                  | 1577-<br>1583-                      |
| Jacques Belier, Co<br>Avocat de M. le l<br>Gentien Cabu, Dés | Duc, 1353.              | Nouveaux. Chenu, fils du pre | 159 <b>8.</b><br>1557à<br>Scédent , |
| Caufes du Roi,                                               | 1389.                   | '_ · ·                       | 15834                               |
| Jean Cabu, fils du précédent,                                |                         | De Lavau,                    | 1584                                |
| Défenseur des                                                | Causes du               | Duchon,                      | 1594                                |
| Roi,                                                         | 1391.                   | Dix-sepîlême Sû              | icle                                |
| Quinziéme Si                                                 | écle.                   | Anciens.                     |                                     |
| Girard Boilleve,                                             | i439.                   | Jacques de Gyvès,            | 1643                                |
| Compaing,                                                    | 1460.                   | De Gyves, fils du pre        | cédent.                             |
| Neveu,                                                       | 1487.                   |                              | 1666.                               |
| Le Berruyer;                                                 | 1496.                   | Turtin,                      | 1685.                               |
| Seiziéme Sid                                                 | •                       | Turtin , fils du pre         | cédent.                             |
| • -                                                          |                         |                              | 1693.                               |
| Avocate du Roi                                               | anciens.                | Nouveaux.                    |                                     |
| Hardy,                                                       | 1525.                   | Legrand,                     | 1629.                               |
| Chopin,                                                      | 2530.                   | Legrand, fils du pre         | cédent,                             |
| Salomon,                                                     | 25.40                   | -                            | 1674                                |

## 178 CHR. DES AVOC, ET PROC. DU ROI.

## Dinhuitième Siécle.

Nouveaus.

Vandebergue, Anciens. 1713. Turtin , 1713. Vandebergue, frere du pré-Jacques Leclerc de Douy, cédent, 1731. Pierre-André Sinfon, 1742. François - Elie de la Fons de Pierre-Jean - Baptiste Paris Luz . 1745. Guillaume-François Letrofae, Archambault Roger, vivant. 1753.

Jean - Louis Henry, vivant,

## PROCUREURS DU ROI.

| Quatorziéme Siécle.                                                                                                                               | Jean Escoréol, 1512,                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gilles du Coignet , 1318. Gilles du Coignet , 1347. Guillaume Trotet , 1389. Adam Perrinet , 1389. Etienne Germé , Procureur                      | Claude Robineau , Seigneur<br>de Lignerolles , Confeiller<br>du Roi & de la Reine Mere ,<br>Subfitut du Procureur Gé-<br>néral du Roi , 1558 |
| Général de M. le Duc, 1395.  Jean de l'Aubespine, Procu- reur - Général de M. le Duc, 1398.                                                       | Jean-JacquesThoynard, 1596;                                                                                                                  |
| Quinziéme Sidele.                                                                                                                                 | Robert Bugy, 1615.                                                                                                                           |
| Pierre Gilliers , 1409. Jean Chevalier , 1421. Main Rogeret , 1434. Jacques le Fuzelier , Sieur de . Cormeray , 1450. Jean le Fuzelier , Sieur de | Jean Bugy , 163 . Charles Bugy , 1649 . Daniel de St. Mesmin , 1689 .  Dix-huitième Siècle.                                                  |
| Cormeray, 14 Jacques le Fuzelier, frere du précédent, 1472. Richard Nepveu, 1498.                                                                 | Prançois Legrand, 17  Daniel-François Legrand de de Melleray, 1731.  Jacques Leclerc de Douy.                                                |
| Seizième Siècle.  Pierre Housse, Procureur-<br>Fiscal du Bailliage, 1505.                                                                         | Guillaume - Prosper Tassin de Villepion, vivane.                                                                                             |

'A...

# PREVOTS.

| Onzieme Siecle.                                         | Robert Beaufunet, Garde de                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| M                                                       | la Prévôté, 1303.                                 |
| IVIALBERT, 1067.                                        | Jean d'Asnieres, Garde de la                      |
| Albert Nourry, 1082.                                    | Prévôté , 1306 .<br>Simon Taffoard , 1311 .       |
| Douziéme Siécle.                                        | Simon l'affoard, 1311.                            |
| Guillaume Billard, 1174.                                | Jean de Mesmes, Garde de la                       |
| Jean de Mattorio, 1186.                                 | Prévôté, 1312.<br>Etienne de St. Mesmin, Garde    |
| Treiziéme Siècle.                                       | Etienne de St. Meimin, Garde                      |
| Robert Paager, 1200.                                    | de la Prévôté, 1315.  Jean d'Asnieres, 1316.      |
| Jean, 1210.                                             |                                                   |
| Raynauld, 1216.                                         | Jean le Saulnier, Garde de la                     |
| Étienne Botet, 1216.                                    | Prévôté , 13204                                   |
| Michel de Cléry. 1216.                                  | Nicolas Troillard, 1321.                          |
|                                                         | Jean de Longueau, Garde de                        |
| Guillaumé Roidant, 1235.<br>Etienne Tate-Sauveur, 1252. | la Prévôté, 1324.                                 |
| Jean de Lorris 1261.                                    | Robert Ghapeau, Garde de la                       |
| Etienne Boilleve 1262.                                  | Prévôté, 1327.                                    |
| Urfin de Fay, 1264.                                     | Pierre de Mareau, 1327.                           |
| Philippe du Pont, 1264.                                 | Jean Mitault, 1332.                               |
| Jean de Beaucharant, 1280.                              | Pierre de Mareau, 1394,                           |
| Huë de Blais . 1280.                                    | Gilles du Château, 1335.                          |
|                                                         | Thibault de Brie, 1338.                           |
|                                                         | Jean Petit, Garde de la Pré-                      |
| de la Prévôté, 1283.                                    | vôté, 1342.                                       |
| Jean de Trye, Garde de la                               | Clément Gréfil, 1345.                             |
| Prévôté, 1285.<br>Drouet Pellerin, Garde de la          | Imbault de Brie, 1347.                            |
| Defended and a series de la                             | Jean Cordier, Garde de la                         |
| Prévôté, 1285.                                          | Prévôté, 1347.                                    |
| Etienne Angelard, Garde de                              | Guillaume Leureau, 1349.                          |
| la Prévôté, 1290.                                       | Clément Gréfil, 1350.                             |
| Evrard Gorron, Garde de la                              | Robert Berfumée, Garde de                         |
| Prévôté, 1290.<br>Guillaume Tibout, Garde de            | la Prévôté, 1352.                                 |
| Guidaume Libout, Garde de                               | Clément de Boisville, 1353.                       |
| la Prévôté, 1293.<br>Pierre Alix, 1296.                 | Gilles Turpin, 1356;<br>Jean Maleton, Garde de la |
| Pierre Alix, 1296.                                      | Jean Maleton, Garde de la                         |
| Guillaume Prévôteau, 1297.                              | Prévôté, 1362.                                    |
| Simon de Courciaux, Garde                               | Louis Paste, Garde de la Pré-                     |
| de la Prévôté, 1299.                                    | vôté, 1364.                                       |
| Quatorziéme Siecle.                                     | Jehan Poirier, 1365.                              |
| Hugues Gouault, Garde de la                             | Simon Taffoard, 1366.                             |
| Prévôté, 1303.                                          | Guill. de Chalençois, 1369,                       |
| • •                                                     |                                                   |

Jacques Gaillard, Licencié & Jean Hobert, 1371. Loix, Garde de la Prévôté. Etienne Turpin. 1275. 1467. Hugues Laubineau, Cheva-Louis Rusé, Licencié ès Loix. lier, Garde de la Prévôté, Garde de la Prévôté, 1469. 1375. Jean Bucir, Garde de la Pré-Antoine Roillard, Licencié ès Loix, Conseiller du Roi, vôtě. 1 376. Jean Emeré, Garde de la Pré-Maitre des Requêtes, Conservateur des Priviléges vôté, 1376. Lean du Cimetiere. Royaux de l'Université. 1382. Hervé Laurens, Garde de la Prévôté . 1473. 1383. Jacques le Fuselier le jeune, Jean de Trye, 1385. Licencié ès Loix , Garde Jean Regnard, Commis à la Garde de la Prévôté, 1385. de la Prévôté, 1487. Antoine Billiard. Jean Pocquaire, Juge des I 286. Jean Chiefdeville. 1186. Exempts, Jean Compaing, 1386. Seizieme Siecle. Jean Poirier. 1392. Louis Roillard, Garde de la Etienne Turpin. 1393. Prévôcé, 1100 Philippe Nicolas, Garde de René Ragueneau, Seigneur Prévôté, 1394. d'Apoigny , Conseiller , Geoffroy Regnoused, Com-Secretaire du Roi, Licenmis à la Garde de la Précié ès Loix , Garde de la vôté . 1394. Prévôté, 1118. Michau Laurens, 1394. François de St. Mesmin Guillaume Hauthois. 1395. Ecuyer, Licencié ès Loix. Quinzieme Siecle. Seigneur de la Cloye, Alain du Bey , Licéncié ès Conseiller du Roi en son Loix, Garde de la Prévôté, Grand Confeil . Garde de la Prévôté, 1409. 1523. Jean Barbelier, Garde de la Jean de Mareau, Ecuyer, Prévôté. Licencié ès Loix, Seigneur Jean le Prêtre, Licencié ès de Pully , Conseiller du Loix, Garde de la Prévôté. Roi, Garde de la Pré-Chancelier de Mgr. le Duc vôté . Louis Dodieu , d'Orléans, Ecuyer , 1429. Conseiller du Roi, Sei-Jehan Cailly, Garde du Scel gneur de la Mothe-Vely . Maître des Requêtes ordide la Prévôté. 1440. Louis Sevin, Garde du Scel de la Prévôté. naire du Roi, Garde de 1445 Louis Tarenne. la Prévôté. 1442. Jean Framberge, Licencié ès Germain Rebours, Ecuyer, Loix, Garde de la Pr. 1457. Seigneur de Villiers - le -Girard Compaing, Licencié Viesard, Chauffy & l'Alleu. ès Loix, 1460. Conseiller du Roi.

1540

# CHR. DES LIEUT. GEN. DE POLICE. 181

Gabriel l'Allemand, Confeiller du Roi, Maître des Requêtes de Madame, Sœur de Sa Majesté, 1585. Jean Cardinet, Sieur du Bois des Armes, Conseiller du Roi, Maître des Requêtes de la Reine Mere, Confeiller du Conseil de Mgr. le Duc d'Orléans, 1598. Dix-feptilme Sidele.

Claude Cardinet , Ecuyer , Seigr. de Chevaux , Confeiller du Roi & du Confeil de Mgr. le Duc d'Orléans , Maître des Requêtes de la Reine Mere , Confervateur des Priviléges de l'Univerfité; 1632.
François-de-Paule le Rebours,
Chevalier, Seigneur de
Chaufiy & de la Fontaine,
Confeiller du Roi & de
Mgr. le Duc d'Orléans,
Juge des Exempts & Cas
Royaux, Confervateur des
Priviléges Royaux de l'Univerfité, 1693.

Dix-huitième Siècle.

Elie de la Fons, Chevalier ;
Seigneur de Magny, &c.
1723.

Georges Vandebergue, &c.
1748.

# LIEUTENANS GENERAUX DE POLICE.

Dix-huitieme Siecle.

E LIE de la Fons de Luz, Chevalier, Seigneur de Magny, Pierrefitte, ancien Confeiller au Châtelet de Paris, 1723.

George Vandebergue . Confeiller du Roi & de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans , 1748.

George Vandebergue, fils du précédent, 1761.

Daniel-François Legrand de Melleray, Ecuyer, Sgr. de la Bretauche, Cheffy, Venecy, &c. 1770.

Amy-François Miron de Pontle-Roy, Confeiller au Bailliage & Siége Préfidial, aujourd'hui vivant,



# GRANDS - MAITRES DES EAUX ET FORÊTS.

Quatorziéme Siécle. EAN D'HUISY, 1922. . Jean Garreau, Chevalier le 1323 Roi. Guy de Prunay, Chevalier du Roi , Maitre Enquêteur , 1333 Regnaud de Guy . Maître Enquêteur, 1393. Simon Porchier . 1346. Jacques de Goiffy, 1346. Bonnes du Bois, Ecuyer de Mgr. le Duc d'Orléans. Maître Enquêteur, 1352. Jean Bouffard, 1363. Jacques d'Andresel, 1363. Jean Bouffaud . Chevalier . Maitre Enquêteur, 1366. Gilbert Dupuy, Seigneur de Vatan & de Barmont, Confeiller de Madame la Ducheffe d'Orléans, Guillaume du Jardin, Maître Enquêteur . 1372. 1384. Jean Vigner, Jacques d'Aigreville, 1389. Philippe de Florigny , Chevalier, premier Chambellan de Mgr. le Duc d'Orléans, Maitre Enquêteur,

Quinzième Siècle.

Robert de Vassy, Ecuyer,
Echanson du Roi & de
Mgr. le Duc d'Orléans,
Souverain Maître Enquê-

i 392. .

Primeu de Bezons, Ecuyer a Premier Pannetier de Mgr. le Duc d'Orléans, Souverain Maître Enquêteur, 1408.

Archambault de Villars, Ecuyer, Confeiller, Maître d'Hôtel de Mgr. le Duc d'Orléans, Souverain Maître Enquêteur, 1410.

Jean Victor, Souverain Maître Enquêteur, 1426.
François Victor, Ecuyer a Pannetier, Souverain, Maître Enquêteur, 1452.
Jean le Flamant, Confeiller fur le fait des Finances de Mgr. le Duc d'Orléans, Souverain Maître Enquêteur, 1456.
Lean de Souvera Chevalier.

Jean de Saveuse, Chevalier,
Conseiller, Chambellan
de Mgr. le Duc d'Orléans,
1459.
Louis de Pons, Fouvest, Sein

Louis de Pons, Ecuyer, Scigneur de Mornac, Confeiller de Madame la Ducheffe d'Orléans, Souverain Maître Enquêteur, 1468.

Gilbert Dupuy, 1472,
Louis Rufé, Licencié ès
Loix, Confeiller, Tréforier & Receveur Général
de toutes les Finances de
Madame la Ducheffe d'Orléans, Souverain Maître
Enquêteur, 1478,

| •                                      | •                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CHR. DES G. M. DES EAUX ET FORETS. 183 |                                                 |
| Richard de Grouches, Sei-              | Forget, 1624.                                   |
| gneur de Guibauvel , 1482.             | Isaac Plastrier, 1624.                          |
| Hubert de Grouches, Sou-               | Céfar-Vincent Hubert , Sieur                    |
| verain Maître Enquêteur,               | de Mondesir, 1642.                              |
| 1483.                                  | L'huillier, 1663.                               |
| Gilles des Ormes, Chevalier,           | Louis de Machault, Réfor-                       |
| Seigneur de St. Germain,               | mateur de la Forêt, 1668.                       |
| Conseiller, Chambellan                 | Jean-Baptifle d'Aguerre, Che-                   |
| & premier Maître d'Hôtel               | valias Seigneur de                              |
| de Mgr. le Duc d'Or-                   | valier , Seigneur de<br>Voyenne , Conseiller du |
| _ léans , 1486.                        | Delan for Confails & an                         |
| Pierre Simard, 1493.                   | Parlement de Metz, 1680.                        |
| Antoine de Cugnac, Cheva-              | Pierre l'Allemand de l'Effrées.                 |
| lier, Seigneur de Dam-                 | Chevalier Vicome de                             |
| pierre, Conseiller, Maître             | Villeneuve, Seigneur Châ-                       |
| d'Hôtel de la Maison de                | telain d'Atis - les - Mesquil                   |
| Mgr. le Duc d'Orléans                  | & St. Ferjus , Conseiller                       |
| : 1496.                                | du Roi & de Mgr. le Duc                         |
| Seiziéme Siécle.                       | d'Orléans, 1685.                                |
| Antoine de Cugnac, Cheva-              | Louis de Thoyson, 1694.                         |
| lier, Baron d'Ymonville,               | Alexis de St. André, 1695.                      |
| Seigneur de Dampierre &                | 70: 1::/ 0:/1                                   |
| de Jouy, 1524.                         | Dix-huitiéme Siécle.                            |
| Joachim de la Châtre, Sei-             | Louis Feste de Noisy , 1708.                    |
| gneur de Nançay & de                   | Miehel Arnault Racine, 1711.                    |
| Besigny, &c. 1537.                     | Louis Pasquier, 1713.                           |
| Charles de l'Hôpital, Sei-             | Charles Gabriel Bory, 1716.                     |
| gneur de Vitry, Courbes                | Jean-Jacques Guyné, 1724.                       |
| & le Hallier, 1545.                    | Charles-Gabriel Bory, 1725.                     |
| François de l'Hôpital, 1553.           | Louis-Nicolas Grouft de Fla-                    |
| Nicolas de St. Mesmin,                 | court , 1738.                                   |
| Ecuyer, Sieur du Mefnil,               | Jacques Charpentier de Boif-                    |
| 1563.                                  | gibuuit 1 -///                                  |
| Claude de Galmet, Ecuyer,              | Louis Miotte de Ravannes                        |
| Sieur de Faronville, 1570.             | 1769.                                           |
| Dix septiéme Siécle.                   | Antoine-Jean-Baptiste Hervé                     |
| De Prasville 1616.                     | d'Arbonne, vivant.                              |
| Briconnet, 1618.                       | Claude - François - de - Paule                  |
| Etienne de Vrigny, 1622.               | Boucault, vivere,                               |
| ·                                      | • •                                             |



# PRESIDENS ET GENS DU ROI DU BUREAU DES FINANCES.

Din-septiéme Siécle. Premiers Préfidens créés au mois de Mars 1691.

LAUDE Cahouet de Beauvais. 1692.

Dinhuitiéme Siécle.

Pierre - Anne Rocheron de Voifins . 1740.

Claude - Pierre Bigot de la Touanne. 1755. Pierre Fleuriau de Villegom-

blain.

Pierre Fleuriau de Villegomblain, fils du précédent. rivant.

Seconds Préfidens, créés au mois de Février 1704.

Nicolas Poitevin. 1704. Laurent d'Arcy. 1747. François - Paschal Haudry.

Mathieu-Geneviéve Doupant de Chalville, vivant.

# AVOCATS DU ROI DU DOMAINE, Créés au mois d'Avril 1627.

Dix-septieme Siécle. 1638. Claude Acarie. Michel Maingre de Noras, 1657. Jean - Baptifte Boyetet de

Bagnaux,

Dix-huitieme Siecle. Jean-Baptiste Rossard de Crepainville, 1715. Jean-Baptiste-Honore Rostard de Châtenay, fils du précé-René - Claude - Maximilien Capitant, vivant.

1749.

1765.

# AVOCATS DU ROI DE LA FINANCE, Créés au mois de Mai 1635.

1686.

Dix-huitieme Siécle. Dix feptiéme Siécle. Guillaume Sinfon du Game-Eustache le Couturier, 1660. reau, Jacques Minard. 1674. Louis Guinebaud, Jean Fages, Guillaume-Louis Guinebaud, 1676. Chan. de St. Aignan, vivane Edme Thezu, 1689.

# PROCUREURS DU ROI DU DOMAINE, Créés au mois d'Avril 1627.

Dix-septieme Siecle. Dix-huitième Siécle. Jean Longuet de la Girau-Guillaume Sinfon. 1727. diere, 1631. Pierre-André Sinfon . 1748. Jacques Chartier, 1673. N. . . Triquois . 1767. Claude Caillard de Gidy, Gabriel - Joseph-Siméon Tri-1677. quois, fils du précéd. 1773. Pierre Thoynard de Baudre-Joseph - Elie Regnard, vivant. . ville . 1690.

# PROCUREURS DU ROI DE LA FINANCE, Créés au mois de Mai 1635.

Ces Charges furent réunies dans la Personne des Procureurs du Roi du Domaine, depuis 1639 jusqu'en 1690.

Dix-septidme Sidele. Joseph Miron de Concire, 1693. Dix-haltidme Sidele.

Din-haltième Siècle. Charles Masson du Monceau, 1736. Alexandre - François Massion du Monceau, fils du précédent, 1774. Pascal-Agnan-Jacques Barbier.

Pascal-Agnan-Jacques Barbier,

# MAIRES.

1171e.

EAN Brachet, Ecuyer, Seigneur de Froville,& de Portmorand, Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, 1569-1570. Claude Sain, Sieur de la Bellecroix, 1571-1571. Louis Lemanne, 1575-1574. Erançois Colas, Seigneur des

· France .

Scizieme Siecle.

Claude Sain, Sieur de la Bellecroix, 1576—1577.
Louis Lemafne, 1578—1579.
Erançois Colas, Seigneur des Francs, 1580—1583.
Pierre Desfriches, Seigneur de St. Lyé, 1584—1587.
Jean Longuer, Ecuyer, Sgr. de la Giraudiere, 1588—1589.
Jacques Hanappier, Sgr. d'Armonville, Maître des Eaux & Forêts, 1590—1591.

| Jacques Chauvreux, 1592                                  | Robert Boilleve, 1655-1656                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pierre Desfriches, 1596                                  | Claude Paris, Sr. de Bellebat                            |
| r 1597.                                                  | liage, 1657 - 1658.                                      |
| Deloynes, Sr. de la Royaulté,                            | Michel Rousseau, 1659-4                                  |
| 1597.                                                    | 1660.                                                    |
| Etienne Charron, 1598                                    | Claude Brachet, Ecuyer, Sr.                              |
| 1599.                                                    | de la Royauté, 16611662.                                 |
| Dix-septiéme Siécle.                                     | Pierre Jogues , 16631664.                                |
|                                                          | Jacques-Louis Caillard, Sieur                            |
| Guy Hurault, 1600 – 1602.<br>Florent Pothier, 1603–1604. | de Beaupré, 1665-1666.                                   |
| Jean Salomon, 16051606.                                  | Jacques Alleaume, 1667-4                                 |
| Guillaume Rouffelet, 1607-                               | 1668.                                                    |
| 1608.                                                    | Lambert de Cottinville, 1669-                            |
| Antoine le Breton, 1609                                  | 1670.                                                    |
| 1610.                                                    | Céfar Leberche, 1671-1672.                               |
| Eufebe Foucault, 1611-1612.                              | De la Baraudiere, 16731674.                              |
| Pierre Fougeu, Sgr. d'Escures,                           | César Leberche, 1675-1676.<br>Cahouer de Beauvais, 1677- |
| & du Poutil, Conseiller du                               | 1678.                                                    |
| Roi en ses Conseils d'Etat                               | Boutheroue , 1679-1680.                                  |
| & Privé, 1613 1616.                                      | De Thorigai, Conseiller au                               |
| Charles Fontaine, 1617                                   | Bailliage, 16811682.                                     |
| 1618.                                                    | Nicolas Deloynes, 1683-1684-                             |
| Antoine le Breton, 1619                                  | De Montaigu, Grand-Maitre                                |
| 1621.                                                    | des Eaux & Forêts, 1685-                                 |
| Jacques Colas, Seigneur de                               | 1688.                                                    |
| Jouy, 1622 1623.                                         | Marin Bagüenault, 1689                                   |
| Jacques Alleaume, 1624.<br>Pierre Salomon, 1625.         | 1690.                                                    |
| Jerôme Danès, 16271629.                                  | De la Lande, Docteur-Régent,                             |
| Claude Cardiner, Seigneur                                | 16911691                                                 |
| de Poinville, 1630-1632.                                 | Mariette, Conseiller au Bail-                            |
| Pierre le Berche, 1633-1636.                             | liage , 1693-1694-                                       |
| Jacques Boyetet, 1637-1638.                              | Jacques Colas des Francs                                 |
| Toussaint Rousseau, 1639-                                | 1695 1569.  Ducoing de Jouy, Gentil-                     |
| 1640.                                                    | homme de la Chambre de                                   |
| Pasquier Thaureau, 1641-                                 | S. A. R. Mgr. le Duc d'Or-                               |
| 1642.                                                    | léans, 1697 1698.                                        |
| Louis Foucault, 1643-1644.                               | François Regnard de Semon-                               |
| Jacques Boyetet, 1645-1646.                              | ville, 1699 - 1700                                       |
| Florent Mesmin , Conseiller                              | Dix-huitiéme Siécle.                                     |
| au Bailliage, 1648-1649.                                 | · ·                                                      |
| Robert Boilleve, 1650-1652.                              | Duval, 1701 - 1702                                       |
| Barthelemi Bailly, Confeiller                            | Dixme, 1703 1704-                                        |
| au Bailliage, 1653-1654.                                 | Bizoten 2 Elu 1705 - 1706.<br>Paris                      |
| •                                                        | · Faru                                                   |

Paris de Mondonville, 1707-1708. Fontaine, Conseiller au Bail-1709 -- 1710. liage. Jacques Gorrant, 1711-1712. Menault, Confeiller au Bailliage, 1713 -- 1714. Sarrebourse de Mondonville. 1715 -- 1716. Lenormand, Docteur-Régent, 1717 - 1724. Nicolas Rouffelet, 1725-1726. Paris de Sennerville, Cons. au Bailliage, 1727 - 1728. Boilleve-Noyau, 1729--1730. Turtin, Confeiller au Bailliage, 1731 -- 1732. Germon de la Roucelliere, 1733 -- 1734. Perdoulx ancien Lieutenant de la Prévôté, 1735-1736. Noyau-Boilleve, 1737-1738. Colas d'Anjouan, 1739--1741. Par Réglement du Conseil de

Mgr. le Duc d'Orléans, du & Avril 1741 , il est porté que dorénavant les Maires & Echevins continueront pendant trois ans l'exercice de leurs fonctions Hudault, 1742 -- 1744 Colas de Mondru, 1745--1747. Baguenault, 1748 -- 1750. Berthereau de la Giraudiere. 1751 -- 1753d Taffin-Jouffe, 1754 -1756. Lamyrault de Chauffy, 1757-17594 Colas des Francs , 1760-1762. De Bazoche, 1763-1767. Maffuau. 1768 -- 17704 Jacque du Coudray, Chevalier de St. Louis, 1771--1773. Hudault, 1774 -- 17762 Jacque du Coudray, mort en Exetcice , Lamyrault-Sinfon, aduellement

# PERSONNAGES illustres par leurs Dignités.

Maire.

Sixième Siecle.

UMELIUS, Evêque de Nantes, né à Orléans, 545. Neuviéme Sitcle.

Aldric, Evêque de Sens, Chancelier de France, né dans le Gâtinois . Adon, Archeveq. de Vienne, né dans le Gâtinois, 874.-Adalande, Archevêque de Tours, né à Orléans, 878.

Onziéme Siécle.

à Orléans, où il reçut le

Baptème, & où il fut couronné,

Douziéme Siécle. Odon, ou Odart, Evêque de Cambray, né à Orl. 1114. Suger, Abbé de St. Denis en France, Ministre d'Etat, & Régent du Royaume, né à Toury en Beauce, 1152. Maurice de Sully . Evêque de Paris, né à Sully-sur-Loire, 1196.

Treiziéme Siécle.

Robert, Roi de France, né Etienne, Evêque de Tournay, né à Orléans, 12034

Jean de Sully , Archevêque de Bourges , né à Sullyfur-Loire , 1271,

Etienne Tempfier; Evêque de Paris, né à Orléans; 1277.

Guy de Sully , Archevêque de Bourges , aé à Sully-fur-Loire , 1280.

Quinzieme Biech.

Jean de St. Avir , Evique d'Avranches , né à Châteinsien , 1442.

Seitieme Siecle.

Louis Ghantereau, Evêque de Mâcon, né à Orléans, 1331.

Sébaftion de l'Aubospine , Evêque de Limoges , Ambaffadeur pour le Roi , & \$ecrétaire de les Confeils fecréts, ne à Orléans , 1,82.

Dix-septiéme Siécle.

Piètre Fougen , Seigneur d'Escures & du Poutil , Muréchal Général des Eogis des Armées du Roi , Gonveineur de la Ville & Château d'Amboife ; hé à Origans en 1514 , 1621.

De Gagnieres , Comte de Souvigny , Lieutenaat-Général des Atmées du du Roi , Gouverneur de Monato & de Tutin , né à Jargeau-fut-Loite , 16 . .

De Gagnières, Frere un précéilein, Stigneur de Chamfort, Lieutenant Général des Arnées du Roi, né à Jargeau, ré...

De Gagnieres , Erère des précédeds , Seigneur de Belmont, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & Général d'Armée du Duc de Savoie, né à Jargeau, 16...
Pierre de Gagnieres, Frere des précédens, Confeiller, Aumônier du Roi, Chana & Doyen de Jargeau, & Abbé de Murèaux, Diocèfe de Toul, 16...
Cou quaire frerae écoiene file Cam Boucher, & l'étrement

Dix-huitieme Sidele.

d'eus-mènes.

Euverre le Normand, Evêque d'Evreux, në à Offeans en 1662, 1733. Charles Fontaine des Monrées, Comte de Premery, Evêque de Névers, Confeiller d'Honneur au Purlement de Puris, né à Orléans, 173. Georges-Louis Phelypeans. d'Herbault, Archevêque

de l'Ordre du St. Esprit, né su Château d'Herbault en Sologne en 1729; vivent. Pierre-Juies-Crar de Roche-thouart de Montigny, Evêque d'Evreux, né le 8 Mars 1698 au Château de Montigny dans l'Orléanois; vivent.

de Bourges, Chancelier

Amand Thomas Huë de Miroménil, ancien Premier Prefident du Parlement de Rouen, Garde des Sceaux de France, né le 23 Septembre 1723 au Châcolus de Latingy, pris Oriens; virans,

# PERSONNAGES illustres par teur Piete.

Seiziéme Siécle.

ACQUES DANIEL, né à Orléans,

Dix septiema Siecle.

Dom Noël Mars, Bénédictin, né à Orléans en

Isac Jogues, Jésuite, Misfionnaire chez les Irequois,

1647. Claude Mercy, Soldat du Régiment Dauphin, ne à Orléang,

Jacques - François Jogues de Boulland ne à Orleans.

René Maubert , Religieux de la Trappe sous le nom de Frere Arfice, ne à Orléans .

Dix-huisiome Sidele.

Ythier Aubier, pieux Solitaire, ne à St. Pere, près Sully,

Charles le Pelletier , né Orléans en 1681, 1756.

# SCAVANS ET ARTISTES.

# NEUVIÉME SIÉCLE.

ULFIE BORCE, Gram mairien.

Vulin, Poëce Lacia, né à Orléans.

Agiographes. Berthold, Moine de Micy, 8302 Adrevalde, Moine de Floury. ne dans le voifinage de

cette Abbaye,

# DIXIEME SIECLE.

Richard , Abbé de Fleury- Aimoin , Moine de Fleury fur - Loire , lurisconfules ,

979 Historiens de France.

Girard, né à Orléans.

fur-Loise.

Agiographe.

Letalde, Moine de Migré



# ONZIEME SIÉCLE.

Hubert, né à Meung-fur-Loire, Grammairien, 1050. Gerard, Moine de Fleuryfur-Loire, Poëte Latin.

Lambert Licors, Prêtre, né à Châteaudun, Poëte François.

Agiographes Abbon, Abbé de Fleury-fur-Loire, né dans l'Orléanois. 1004

Diederic, Moine de Fleury, TO30

#### DOUZIEME SIECLE.

Jacob, Rabbin Juif, né à Orléans, 1190.

Hilaire . Grammairien.

Raoul Tortaire, Moine de Fleury, né à Gien - fur -Loire, Poèse Latin, 1114. Historiens.

Hugues de Ste. Marie, Moine de Fleury, Clarius, Moine de Fleury, Historien Ecclésiastique, 1120. Baudry, Evêque de Dol, né à Meung fur-Leire, Hiftorien de France. 1134.

# TREIZIEME SIECLE.

cain , Prédicateur du Roi , né à Orléans. 1273.

Gilles d'Orléans, Domini- Guillaume de Lorris, né à Lorris en Gatinois, Poete François .

# QUATORZIÈME SIÈCLE.

Fean de l'Alleu, Chanoine de l'Eglise d'Orléans, Chancelier de l'Université de Paris, depuis Dominicain, Qrateur.

Poëtes François. Guillaume Guiart, né à Orléans, Jean de Meung, furnommé Clopinel, ne à Moung-fur-1364 Loire,

# OUINZIÈME SIÉCLE.

Jacques Ponceau, Maître des Comptes, premier Médecin de Charles VIII, né à Orléans, D'Anglebermes . Médecin à Orléans. 145 . Astronomes.

Jean Colleman, Aftrologue,

(comme on parloit alors) des Rois Charles VII & Louis XI, né à Orléans.

Simon de Pharès, Aftrologue des Rois Charles VII. Louis XI & Charles VIII. né à Châteaudun.

#### SEIZIÈME SIÉCLE.

Théologiens.

Michel Quichri, né à Orléans, Antoine Dufour, Dominicain. Docteur en Théologie, Confesseur & Prédicateur du Roi, Evêque de Marfeille . 1509. Augustin Lipse Brandolin, né à Orléans, 1543. Etienne de Paris, Dominicain, né à Orléans, Pierre Doré, Dominicain Docteur en Théologie, né à Orléans, 1169. Gentien Hervet, Chanoine de Rheims, né à Olivet, près Orléans, 1594. Lambert Daneau, né à Gienfur - Loire, vers 1530, Ministre Protestant, 1596. Geoffroy Vallée, né à Orléans , Héréftarque , 1574. Juri sconsultes.

Arnoul Ruzé, Conseiller au Parlement, Abbé de N. D. de la Victoire, & Chanoine de l'Eglise d'Orléans, 15...

Lubin Dallier, né à Orléans. IS2I.

Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Professeur en l'Université d'Orléans, Conseiller au Conseil Souverain de Milan, né à Orléans vers 1475.

Nicolas Duchemin, Docteur-Rég. en l'Université, 1531. Pierre de l'Etoile, Chanoine de l'Eglife d'Orléans, Archidiacre, Official, & Grand - Vicaire, Docteur-Régent en l'Université. Préfident au Parlement de . Paris, Jean Bruneau, Professeur en l'Université, Chanoine de Ste. Croix & de St. Aignan d'Orléans, & Official de Jean Duvernois, Prévôt de Lorris en Gâtinois, 1554. Thomas Trippault, né à Orléans,

1558. Macé Fortin, Lieut. Gén. de Chârillon - sur - Indre, né à Lorris en Gâtinois, 1360.

Etienne Perret, né à Orléans. né à Orléans, 1 56A. Jean le Jay, Conseiller au Alexandre Guibert Bailliage d'Orléans, & Docteur-Régent, léans, 1567. Antoine Couillard, Sieur du Pavillon, près Lorris en à Orléans, Gâtinois, 1573. Critiques. Gabriel de Gast, Docteur-Régent en l'Université d'Orlóans , fa patrie , 1578. Léon Trippault, Sieur de Barléans vers 1473, dis, Confeiller au Bailliage

COrléans, sa patrie, 1580. Cuillaume Martin Lieutenant des Eaux & Forêts d'Orléans, Charles Nourisson, Lieurg-

mant en la Prévôté d'Orléags. 1481. Pierre Chotard, né à Orléans,

I 184. Guillaume Fornier, Conseil-. Jer au Préfidial d'Orléans. Pocteur-Régent en l'Univerfiré, pé en 1530, 1588.

#### · Médecins.

Guillaume Chrétien, premier Médecia du Roi Henri II. Bé à Orléans. 1160. Christophe Landré, Lecleur de Charles II, Duc d'Orléans, né à Orléans, 1976. François Rouffet, Médecin du Roi & de M. le Due de Genevois & de Nemours. né à Pithiviers en Gâtimois, 1580.

Jean Deloynes, Aggrégé au Collège des Médecins d'Orléans, sa patrie, 1582.

#### Mathématiciens.

Pierre Mondoré, Maître des Requêtes, & Garde de

la Bibliothéque du Roi 1172. Conseiller en l'Election d'Or-1 t8a. Jacques Textor, Grammairies

Jacques Luc ou Lucas, Doyen de l'Eglise d'Orléans, 1510. Nicolas Berault, né à Or-1110. Daniel Chartier, Sieur de la Rourlandiere, né à Orléans, 1582.

Tradudeurs.

Jacques Brachet, Chanoine de l'Eglise d'Orléans, sa patrie, 1544. Louis de Villereau, né au Château de Villereau en Beauce, 1562. Claude Robineau, Sieur de Lignerolles, Jean Louveau, pé à Orléans.

Jean Moynet, Avocat au Bailliage d'Orléans, sa parrie.

#### Orateuts.

Michel Boucher de Boilcom-255**7**. Charles Sevin, Chaneine de l'Eglise d'Orléans, Doyen, Professeur en Droit à Orléans, sa patrie, Jacques Berson, Cordelier. Docteur en Théologie, né

#### Poèces Lating.

à Orléans.

Beraule, Principal du Collège de Montargis, né à Orléans,

1571...

1784

Jacques Androuet du Cerceau. ne à Orléans, Architecte du Roi Henri II, 1785. Plerre Léveillé, né à Orléans, Peintre .

#### Graveurs.

Etienne de Loshe, né à Orléans , Jean-Chartier, né à Orléans, 1574.

#### Sculpteurs.

Adam ; né à Jorgeau - finci Loire, étoit suffi Architette. François Marchand, né à Orléans, 1543.

Louis Alleaume, Ecuyer, Seigneut de Verneuil, Lieutenant Général, &c. né vers 1550,

Gilles Alleaume, Seigneur de Verneuil, fils du précédent.

Germain Audebert, Conseiller en l'Election, Chevalier de St. Marc, Citoyen Romain, né à Orléans le 13 Mars 1518.

Nicolas Audebert, fils du précédeat, Conseiller au Parlement de Bretagne, né à Orléans en 1556,

Claude Marchand, Scribe & Libraire général de l'Université d'Orléans, sa patrie.

Jean Allart, né à Orléans.

Jacques de la Taille, Ecuyer, Seigneur de Bondaroy. prés Pichiviers, né au Château de ce nom, en 1542 j 1567.

Charles de Sigogne, Gouverneur du Dunois, né dans cette Province, 1180. Michel Sevin, né à Orléans,

#### Historiens.

1548.

Romancier;

Jean Legerdre, né à Orléans. Chronologi ?t .

Guillaume de Taix, Chancine & Doyen de l'Eglife de Troyes, & Abbé de Balle-Fontaine, né au Château de Freshay, près Châteaudun, wers 1532 . Miflorien Ecele-Baßigte, 1597.

Bernard Emery, né à Orléans, Maîtres Écrivains. Muficien , 1570. Jean de Fontenay, né à Or-Etienne Dolet, né à Orléans léans, 11001 en 1508, Imprimeur, 1546. Nicolas Boyvin, 1516.

#### DIX-SEPTIÉME SIÉCLE.

Théologiens.

Hugues Burlart, Docteur en Théologie, Chanoine, Théologal & Pénitencier de l'Eglise d'Orléans , & Curé de celle de Ste. Cathe-René Chesneau, Jésuire, né à Orléans, 1617. Mathurin Simon, Doyen de l'Eglise d'Orléans, 1627. Claude Petau, Chanoine de l'Eglise d'Orléans, sa parrie, 1628. Christophe Leroi, Carme, Docteur en Théologie, né à Patay en Beauce, 1629. Guillaume Champcherieux, Carme, né à Orléans, 1631. François Foucault, Orato-. rien, Curé de St. Pierre-Ensentelée d'Orléans . sa patrie, 1631. François Gaudillon, Jésuite, né à Oiléans en 1589. 1631. Toussaint Foucher, Carme, Docteur en Théologie, né à Orléans, 1638. Nicolas Isambert , Docteur de Sorbonne, né à Orléans en 1570, Siméon Marotte, plus condu sous le nom de Muys, Professeur d'Hébreu au Col-

Archidiacre de l'Eglise de Soissons, né à Orléans en 1587. 1644. Denis Petau, Jésuite, né à Orléans en 1583, 1652. Charles Jouy, Jacobin, né à Orléans, Antoine Jollivet , Myftique . 1662. né à Orléans. Jacques Alleaume . Curé de St. Paul d'Orléans, sa 1665. patrie. Pierre Thureau, Prêtre d'Or-1665. léans, Charles Meusnier, Doyen de l'Eglise d'Orléans, grand Vicaire & Official, Docteur de Sorbonne, 1667. Nicolas Château, Carme Docteur en Théologie, né à Orléans . 1669. Claude le Bascle . Prêtre d'Orléans, 1671. Alexandre Colas de Porte morand, Abbé de la Madelaine de Pleine-Selve, né 1671. à Orléans. Pierre - Denis Gautruche Jésuite, né à Orléans en 1602, 1681\_ Jacques Rofgier, Chanoine Régulier , Prieur de St. Hilaire d'Orléans, 1687. Nicolas Foucault, Curé de St, Micheld'Orléans, 1692. François

lége Royal, Chanoine &

# CHRON. DES SÇAV. ET ARTISTES. 195 François Perdoulx, Seigneur des Bourdelieres, Gentilhommé de la Grandé Fauconnerie du Roi, né à lement, né à Orléans, 1618.

Orléans, 1692. De Fourcroy, Doyen de l'Eglise d'Orléans, 1694. Riviere, Jésuite, né à Orléans, 1694.

#### Théologiens Protestans.

Robert le Macon ou Masson, Sieur de la Fontaine, Ministre à Orléans, 16.. Paul Toussaint, Passeur à Hanau, né à Orléans en 1572, 1618. Jacques Imbert Durand, Ministre à Orléans, 1619. Pierre Dumoulin, originaire d'Orléans, né en 1568, 1658,

Jean Focquembergues, né dans l'Orléanois, Ministre à Dieppe, 1663.
Moyse Amyrault de Lamyrault, originaire d'Orléans, Protesseur en Théo-

Jean Perreaux , Ministre à Orléans , 1665, Claude Pajon , né à Romo-rantin , 1685.

logie à Saumur, né en 1596,

#### Jurisconsultes.

Jacques Chenu, Confeiller & Affesteur Civil & Criminel en la Prévôté d'Orléans, sa patrie, 16...
D'aniel Bourgouin, né à Orléans, 1601.
Etienne la Forêt, Avocat au Parlement, né à Orléans, 1613.

Menfi Fornier, Conseiller au

Préfidial d'Orléans, né en 1563, 1615.
Anne Robert, Avocat au Parlement, né à Orléans, 1618.
Raoul Fornier, Docteur-Régent en l'Univerfité d'Orléans, où il est né en 1562, 1627.
Jétôme Lhuillier, Docteur-Régent en l'Univerfité d'Orléans, fa patrie, 1633.
Jacques Duchon, 1639.
Aymon Monet, Professeure en Droit à Orléans, né en en Droit à Orléans, né en en Professeure en l'Université d'Orléans, né en Professeure en l'Orléans, né en l'active d'Orléans, né en l'active d'Active d'A

Droit à Orléans, né en 1590, 1646. Michel Rabardeau, Jéfuite, né à Orléans en 1572, 1649. François Orry, Docteur-Régent en l'Univerfité d'Or-

léans,

Edme Riviere, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans sa patrie, 1659. Claude Colas, Ecuyer, Seigneur de Malmusse, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans sa patrie,

1657.

1686.

Jean d'Avezan, Professeur en Droit en l'Université d'Orléans, 1669.

Jacques de Gyvès, Ecuyer, Seigneur de Chameules, Avocat du Roi à Orléans, où il est né en 1616, 1684. Antoine Bruneau, Avocat au Parlement, originaire d'Or-

# léans , Médecias.

Raymond de Maffac, Aggrégé au Collége des Médecins d'Orléans, 1600. Etienne Hubert, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Aggrégé au Collége

R

des Médecins d'Orléans. sa patrie, Lecteur & Professeur du Roi, en Langue Ambaffadeur Arabique . auprès du Roi de Maroc. né en 1570, Jean Landré , Aggrégé au Collége des Médecins d'Or-1620. Léonard Pellevé . Médecin à Pithiviers en Gâtinois. Israël Harvet, Aggrégé au Collège des Médesins d'Orléans, sa patrie, Pierre Porffonnet, Aggrégé au Collège des Médecins d'Or-- léans, né à Boiscommun . en Gâtinois, 1645. Marin Groftete, Sieur du Chefnay, Aggrégé au Col-. lége des Médecins d'Orléans, sa patrie, 1650. François Landrey, ou Landrois, Aggrégé au Collége des Méd. d'Orléans, 1650. Samuel Gaudé, Aggrégé au . Collége des Médecins d'Orléans, la patrie, 1655. Charles - Guillaume Guille- meau. Doven de la Faculté de Médecine de Paris, Médecin ordinaire du Roi, né à Orléans. 1656. Jean: Vauloué, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, né à Orléans, 1662. Pierre Affelineau , né à Orléans, 1676. Etienne Pommereau, né à 1676. René Fedé, Docteur en Méd. de la Faculté d'Angers, né à Châteaudun, 1683.

Gendron, Guré de la Paroisse de Voves en Beauce, célebre pour le traitement des Cancers, 1688,

#### Chirurgiens.

Jacques Guillemeau, Chirurgien du Roi, né à Orléans, 1609.

Nicolas Habicot, né en Gâtitinois, 1624. Pierre Vallet, né à Orléans, Botaniste, 16.

#### Critiques.

Pierre - Daniel , Avocat & Bailli de St. Benoit-fur-Loire, né à Orléans vers 1530, 1603. Céfar Depleix, Sieur de Lormoy & de Chilly, Avocat au Parlement , né à Orléans, 1610. Jean-Léonard Coqueau , Augustin , né près Orl. 1615. Louis d'Orléans , Avocat Général pour la Ligue , né à Orléans en 1543, 1622.

#### Traducteurs.

Antoine de la Faye, Ministre Protestant à Geneve, né à Châteaudum, 1616. Claude Boyetet, Avocar au Parlement, né à Orléans en 1570.

#### Orateurs.

Nicolas Dehéere, Doyen de St. Aignan d'Orléans, Abbé de N. D. de Baugenci, Aumônier du Roi, né en 1577, 1624. Charles Paulin ou Poulin, Jésuite, Confesseur de Louis XIV, né à Orléans en 1593, 1653. Jean Rousse, Docteur de Sorbonne, Curé de St. Roch à Paris, né à Orléans en 1586, 1659. Pierre Barberousse, Avocat à Orléans sa patrie, 1670. François Guerin, Curé de St. Hilaire d'Orléans sa patrie, 1672.

1672. Poëtes Latins. Aignan, des Comtes de la Clémendiere, Doyen de l'Eglise de St. Pierre-Empont, Pénitencier & Curé de Ste. Catherine d'Orléans, sa patrie, né en 1520, 1600. Célar-Auguste Costé, né à Châteaudun. 1604. Isaac Blanchard, né à Or-1608. léans . Louis Dijon, Chanoine de l'Eglise d'Orléans. 1615. Jérôme Groslot, né à Or-Euverte Jollivet, Avocat au Parlement, né à Orléans en 1601, Mathieu Beschard, Chanoine de St. Pierre - le - Puellier d'Orléans, sa patrie, 164. François Defay, Chanoine de Jargeau, né à Orléans, 164. Nicolas Bourbon, Oratorien. de l'Académie Françoise, Professeur d'Eloquence au Collége Royal, Chanoine de l'Eglise d'Orléans, 1644. Jean Geuffronneau, Sieur de Serry, né à Orléans, 1664. .Dom Guillaume-Hugues Vaillant, Bénédicin, né à Orléans en 1619,

Poetes François. Claude Huguet, Lieutenant de l'Election de Pithiviers 16 . . pé à Orléans. François Bertrand, né à Or-. 1611. Claude Paris . Lieutenant Particulier au Bailliage de Montargis, né à Orléans, 1611. Claude de Massac , Avocat au Conseil, né à Orléans ea 1573, Gilbert Giboin, Joueur de Harpe, né à Montargis, 1618. Simon Rouzeau, Chirurgien de la Reino de Navarre, né à Orléans, 1623. Grandchamp, Gentilhomme, né à Montargis, Jean de la Taille, Ecuyer, Seigneur de Bondaroy, né au Château de ce nom . près Pithiviers, en 1540, 1637. Emmanuel Trippault, Sieur de Linieres, Lieutenant Par-. ticulier au Bailliage de Neuville, né à Orléans, 1641\_ D'Angerville, né à Orléans Jacques Lemaire, Avocat au Bailliage d'Orléans, patrie. Gilles Lemaire, Prêtre, Aggrégé au Collége des Médecins d'Orléans sa patrie, 1657 François Chevillard, Chanoine Mamertin de l'Egliso d'Orléans, & Curé de St. Germain, né à Orléans

1619

Jean Claveret, né à Orléans, 1666.

Jacques de Cailly, connu
fous le nom d'Aceilly, Chevalier de St. Michel, né à
Orléans en 1604. 1673.

Géographes & Voyageurs.

Gaspard Grata, Chanoine de St. Aignan d'Orléans, Astronome, 1677.

Guillaume Taffin, Géographe ordinaire du Roi, né à Orléans 1624.

Dom Guillaume Léonard, Bénédictin, né à Orléans,

Etienne de Flacourt, Commandant & Directeur général à Madagascar, né à Orléans. 1660.

Jacob Blanquet de la Haye, Lieutenant Général des Armées du Roi, né en 1621, au Château de Nainvilliers, près Pithiviers en Gâtinois, 1677.

Historiens Ecclesiastiques.

Jean de la Mainferme, Religieux de Fontevrault, né à Orléans en 1646, 1693.

Gerard Dubois, Prêtre de l'Oratoire, né à Orléans en 1629, 1696.

Historicas de France.

Jacques Bongars, Conseiller & Maître d'Hôtel du Roi, né à Orléans en 1554, 1610.

Raoul Bouthrais, Avocat au Confeil, né à Châteaudun,

Laurent Turquois, Avocat à Osléans sa patrie, 1651.

Historiens d'Orléans.

Charles de la Sansfaye, Docteur de Sorbonne, Doyen de l'Eglife d'Orléans, Curé de St. Jacques de la Boucherie, & Chanoine de l'Eglise de Paris, né à Orléans en 1565, 1621,

Samuel Pasquier, Chapelain de St. Paul d'Orléans sa patrie, 1628. Hector Desfriches, Chirur-

Hector Desfriches, Chirurgien à Orléans sa patrie, 1647. Jacques Guyon, Curé de St.

Victor d'Orléans, sa patrie, 1650. Symphorien Guyon, Prêtre

de l'Oratoire, Curé de St. Victor d'Orl. sa patrie, 1657. François Lemaire, Conseillet au Présidial, & Assesser de la Maréchaussée, né à Orléans en 1575, 1654. Charles Meunier, Docteur de Sorbonne, Doyen de l'Eglise d'Orléans, 1667. Robert Hubert, Chantre & Chanoine de l'Eglise de St.

Aignan, Aumônier du Roi, & Protonotaire du St. Siége Apostolique, né à Orléans en 1620, 1694, Nicolas Gervaise, Prévôt de Suevres, né à Orléans, Agiographe, 1699,

Biographes.

Jean Foubert, Prieur de Se, Benoît-fur-Loire, né dans ce Bourg en 1540, 16194 Gilles le Nain, Chanoine de l'Eglife d'Orléans, 1662, Michel Nyon, Jétuite, né à Orléans en 1627, 1666a

Jouffet, Curé de St. Germain d'Orléans sa patrie, 1695. Paul Petau . Conseiller au Parlement de Paris, né à Orléans, Antiquaire, 1614.

Peintres.

Nicolas Capperon, né à Châteaudun, 16 . . Henri Toutin, né à Château-

16 . . Vignon, originaire de Châ-

tillon-fur-Loing, 16 . . Morliere, Peintre en émail, né à Orléans.

Poncer, Peintre à Orléans,

Perelle l'ainé, né à Orléans,

16., Michel Corneille pere, un des douze anciens, & depuis Recteur de l'Académie de Peinture, né à Orléans en 1601, 1664. Noël Quillerier, né à Or-

léans en 1594, Jacques Gervaise, de l'Académie de Peinture, né à

Orléans en 1620, 1670. Nicolas Robert . Peintre du Cabinet du Roi, né à Orléans en 1610, 1684

Graveurs. Gabriel Perelle pere . 16 . . Adam Perelle, fils ainé, 16... Nicol. Perelle, fils cadet, 16 ..

Guillaume Château, né à Orléans en 1635,

Sculpteurs.

Michel Bourdin, né à Or-Hubert, né à Orléans, 1670. Claude Godart, né à Orléans, 1672.

Imprimeurs.

Mamert Patisson, né à Or-Damien Foucault, ne à Or-

léans, 1671.

Méchaniciens.

Perrot, Intendant de la Verrerie Royale d'Orléans, 1687. François Lafferé, Religieux Capucin, plus connu fous le nom du P. Chérubin, Opsicion.

Comédiens.

Mondory, né à Orléans, 16... Philibert Gaffaud de Croify. né en Beauce,

#### DIX-HUITIEME SIECLE.

Théologiens. Claude Prou, Célestin, né à Orléans, 1723. Ambroise Paccory . Supérieur du petit Séminaire de Meung, 1730. Jean - Baptiste Lebrun des Marettes, 1731. Paul Leclerc, Jésuite, né à Orléans le 19 Juin 1657, 1740.

Antoine de la Chassaigne. Docteur de Sorbonne, Directeur du Séminaire des Missions Etrangeres, né à Châteaudun, 1760. François-de-Paule Mariene Oratorien, né à Orléans le 31 Mars 1684, 1767. Raymond Maffuau, ancies Maire de la Ville d'Or-

léans, où il est né en
1707, 1775.
N... Pichard, Chanoine
de St. Aignan, 1775.
Charles-François Leroy, cidevant de l'Oratoire, né
à Orléans; vivant.
Théologiens Protessans.

Pierre Jurieu, Professeur en Théologie à Roterdam, né dans l'Orléanois le 24 Décembre 1673, 1713. Claude Groteste de la Motte, Ministre de l'Eglise Françoise à Londres, né à Orléans, 1713.

#### Iurifconfulces.

Philippe - Auguste Perreaux . Avocat au Bailliage d'Orléans, 17 . . Charles Goullu, Professeur, en Droit en l'Université d'Orléans, sa patrie, 17., Jacques de la Lande, Seigneur de Lumeau Docteur-Régent en l'Université, & Maire de la Ville d'Orléans, sa patrie, né le 22 Décembre 1622, François Humery, Sieur de : la Boissiere, Conseiller au Bailliage d'Orléans, 1715. Guillaume Prouseau, Professeur en Droit dans l'Université d'Orléans, né le 28 Mai 1626, 1715. Alphonse Martin, Conseiller au Bailliage d'Orléans, sa patrie. 1726. Louis Fuet, Avocat au Parlement de Paris, né à Orléans. 1739.

Michel Prévôt de la Jannès,

Conseiller zu Bailliage &

Docteur - Régent, né en 1749-N... Mallard, Avocat au Parlement de Paris, né à Orléans, Etienne-Louis de Guyenne, Avocat au Parlement de Paris, né à Orléans en . 1712. 1767. Robert - Joseph Pothier Doven des Conseillers au Bailliage, & Professeur en Droit François, né à Orléans le 9 Janvier 1699, 1772. Pierre Vallet de Chevigny, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans, né à Jargeau - sur - Loire le 4 Septembre 1695, 1774. Antoine Breton, Docteur-Régent en l'Université d'Orléans, né à Sully-sur-Loire en 1712; vivant. Pierre - Jean - Jacques - Guillaume Guyot, Docteuren l'Université Régent d'Orléans, sa patrie ; vivant. Daniel Jouffe, Conseiller au Baittiage d'Orléans où il est né le 10 Février 1704; vivant. Jean-Léon Patas du Bourgneuf, Trésorier de France au Bureau des Finances d'Orléans, sa patrie, né en 1703; vivant.

#### Médecias.

Blondet, Docteur en Médecine de la Façuiré de Moncpellier, Conseiller, Médecin du Roi, Intendant des Eaux Minérales de Segray, de la Société des

1748. Claude Deshaies - Gendron . Médecin de la Faculté de Montpellier, Médecin de Monsieur, Frere de Louis XIV, & de Mgr. le Duc d'Orléans, Régent, né en 1750. Beauce. François Salerne, Aggrégé au College des Médecins d'Orléans, Corresp. de l'Académie des Sciences, 1760. Nicolas Polluche de la Guil-

laudiere, Aggrégé au College des Médecins d'Orleans, sa patrie, 1770. Louis - Daniel Arnault de Nobleville, Aggrégé au Collége des . Médecips d'Orléans, de la Société & Correspondance Royale de Médecine, né à Orléans le 24 Décembre 1701;

vivant. Achilles-Guillaume le Begue de Presses, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Censeur Royal, né à Pithiviers en Gâtinois; vivant.

Deshayes-Gendron, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, né en Beauce; vivant.

Antoine Petit, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Professeur d'Anatomie & de Chirurgie au · Jardin du Roi, Inspecteur des Hôpitaux Militaires, de l'Académie des Sciences, & de la Société Royale d'Agriculture de Paris, né · à Orléans; virant,

Pierre Foubert, Chirurgien du Parlement, Trésorier de l'Académie de Chirurgie, né en Sologne, 1766. Jean le Bas, Maître en Chirurgie de Paris, Démonftrateur & Censeur Rowal. de l'Académie de Chirurgie, né à Orléans; vivanz. Louis Leblanc, de l'Académie de Chirurgie de Paris, de celles des Sciences de Rouen, Dijon, Toulouse, Angers, &c. Professeur aux Ecoles de Chirurgie d'Orléans , 1777. Marguerite du Tertre, Maîtreffe Sage-femme de l'Hôtel-Dieu de Paris, née à Orléans le 23 Février 1633,

Apothicaires.

Regnoult, Correspondant de Société d'Agriculture d'Orléans, sa patrie; vivant. Genest Lejeune, Apothicaire à Pithiviers en Gâtinois; vivant.

Botanistes & Agronomes.

Jean Angran, Sieur de Rueneuve, Conseiller en l'Election d'Orléans, dont il étoit originaire, né en Jacques Boullay, Chanoine de St. Pierre-Empont, né à Orléans, De la Taille des Effarts - Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis . de la Société d'Agriculture d'Orléans, né à Pithiviesa en Gâtinois; vivant,

Lainé de St. Peravy, de la Société d'Agriculture d'Orléans, sa patrie, Economiste;

vivant. Guillaume-François Letrofne,

anc. Avocat du Roi au Préfidial d'Orléans, sa patrie; Secretaire du Roi, Associé de l'Académie Royale des Belles - Lettres de Caen, Honoraire de la Société Economique de Berne, & de

Nouel de Tourville de Buzonniere , Fils , Moralifie ;

celle d'Agriculture d'Or-

. vivant. Phylicien.

Jean Morin , Chanoine de l'Eglise de Chartres , & Professeur de Philosophie , mé à Meung-sur-Loire ,

1764. Astronome.

Jacques-Eugene d'Allonville, Chevalier de Louville, de l'Académie Royale des Sciences, né au Château de Louville en Beauce, le 24 Juillet 1671, 1731.

Grammairians.

Denis Gautlier , Professeur de Seconde au Collége du Plessis - Sorbonne , né à Cléry , 1738.

Pierre-Jacques Changeux, né à Orléans le 26 Janvier

Jogues de Guedreville, Secretaire du Roi; vivant.

Etienne-François Deschamps, Chapelain de l'Eglise d'Or-Jéans, né le 10 Avril 1745., Instituteur des Sourds & Muets; vivant. Critiques.

Barthelemi Germon, Jésuite , né à Orléans, le 17 Jan-

vier, 1663, 1718. Hyacinthe Cordonnier de Bel

air, plus connu sous le hom de Themiseul de St. Hyacinthe, né à Orléans le

24 Septembre 1684, 1746.
Pierre-Alexandre d'Alès, Vicomte du Corbet, Lieutenant des Maréchaux de

France, des Académies d'Angers & de Marfeille, & de la Société d'Agriculture d'Orléans né dans le

ture d'Orléans, né dans le Dunois le 28 Avril, 1715.

Abraham - Joseph de Chaumeix, né à Orléans en 1725, 177. François Johanneton, Notaire au Châtelet d'Orléans, où

il est né ; vivant.

Traducteurs.
Simon-François Lezeau, né à Orléans en 1688, 1727.

De Courbeville, Jésuite, ne à Orléans, 174. Nicolas Gédoin, Chanoine

de la Ste. Chapelle de Paris si Abbé de N. D. de Baugenci, de l'Académie Françoife, & Penfionnaire de celle des Belles - Lettres, né à Orléans le 17 Juin 1669.

N. . Loiseau l'ainé . Chanoine de l'Eglise d'Orléans , Secretaire perpétuel de la Société d'Agriculture d'Or-

léans; vivant.

Thimothée de Livoy, Barnabite, né à Pithiviers en

Gâtinois; vivant. N... Sinfon, N. . . Sinfon, né à Orléans : vivant.

Orateurs.

Guillaume de Flacourt, Prieur Commandataire de Gourgé, Curé de St. Eloi d'Orléans. 1706. Germain-Antoine Guyot, né à Orléans. 1712. Jacques Alleaume de la Salle, Docteur de Sorbonne, Chanoine & Doyen de l'Eglise d'Orléans sa patrie. 1719. Robineau de Boeine, Curé de la Paroisse d'Ingré, de l'Académie de Soissons, né à Orléans; 1734 Luc Lecoq, Chanoine de l'Eglise Royale de St. Aignan, né à Orléans en 1669, 1742. Jean Poullin, Chanoine & Sous-Chantre de l'Eglise de St. Aignan, né à Orléans, 1744. François Bezault, Curé de St. Hilaire-St.-Mesmin, né près Châteaudun le 6 Janvier 1706, 1764 Perdoulx, Curé de Jargeausur-Loire, né à Orl. 17.. Jean - François Colas, dè Guyennne, Chanoine de l'Eglise de St. Aignan, Prévôt de Tillay, de la Société Littéraire d'Orléans, sa patrie ... 1772. Guillaume-Germain Guyot, Doyen & Chanoine de l'Eglise de Soissons . Au-, mônier honoraire de Mgr. . le Duc d'Orléans, Prédicte-. teur du Roi, de la Société

. Roy. des Sciences & Belles-

Lettres de Nancy, des Acada de Soissons & de Caen . · Conseur Royal, né à Orl. le 21 Juin 1724; vivant. Guillaume-François Letrofne Secretaire du Roi, son ancien Avocat au Bailliage d'Orléans sa patrie; vivant. Poëtes Latins.

George Vandebergue, Avocat du Roi au Bailliage puis Prévôt & Lieurenant Général de Police d'Orléans, sa patrie, 1748. Jean-Jacques Perche , Curé de St. Vincent d'Orléans. sa patrie,

Claude-Simon Cordier, Chanoine de l'Eglise d'Orléans. Secretaire de l'Evêché . & Secretaire perpétuel de la Société Littéraire, né à Orléans en 1704, 1772.

Poetes François. Michel Lacour - Damonville. Avocat au Parlement, né à Boynes en Gâtinois le 30 Juillet 1690, Joseph-François-Edouard de Corsembleu, Sieur des Mahis, né à Sully-fur - Loire en' 1722, 1761. N. . . Triquois , Proc. du :- Roi au Bureau des Finances d'Orl. Docteur - Aggrégé . en l'Université de la même Ville, 1767. Jérôme Leroy d'Eguilly, né à Orléans en 1691, 1768. N. . . Colardeau , de l'Aca- démie Françoise ; né à Jantville en Beauce, 1776.

Claude Beauvais de Préau, né

. . le 18 Déc. 1791 ). sixabe.

Louis - Alexandre - Auguste Beauvais , anc. Professeur Roy. en Grec à Dijon, né à Orléans en 1714; vivant.

Collier, né à Lorris en Gâtinois; vivant.

Cordier, né à Orléans; vivant.

Guerineau de St. Peravy, né à Janville en Beauce; virant.

François - Céfar - Jacques de Lardiere d'Andillou , né près Châteaudun; vivant.

Philippe de Laurens de Reyrac, Chanoine Régulier de la Congrégation de Chancelade, Prieur - Curé de St. Maclou, Affocié Correspond, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres de Paris; des Académies de Toulouse, de Bordeaux, de Caen, & de la Société Royale d'Agriculture d'Orléans; Genseur Royal, Inspecteur de la Librairie; vivant.

#### Romanciers.

Barthelemi Marmont du Haut-Champ, Fermier Général du Domaine de Flandres, né à Orléans, 1734.

N. . . Hubert, ancien Notaire au Châselet d'Orléans, sa patrie; vivane.

René-Guillaume Forest, Jéfuite, né à Orléans en 1722, Géographe. 176.

Historiens Ecclésiastiques.

Jacques l'Enfant , Ministre Protestant, de l'Académie de Berlin , né à Bazoches: cn Beauce, en 1661, 17... Medon, Chanoine de Sti Pierre-Empont d'Orléans, fa patrie, 1772. Ducreux, Chanoine de la Cathédrale d'Auxerre, né à Orléans; vivant.

#### Historiens de France.

Michel Lévaffor, Oratorien, né à Orléans, 1718. Chefneau, Prêtre d'Orléans, 2755.

Etienne Laureault de Foncemagne, de l'Académie Françoise, & de celle des Inscriptions & Belles -Lettres, ne à Orléans en 1694; vivant.

Louis Rippaule-Deformeaux, Avocat en Parlement, de l'Académie des Belles -Lettres, Bibliothécaire de Mgr. le Prince de Condé, né à Orléans en 1714; virant,

#### Historiens d'Orléans.

Louis du Sauffay, Chanoine & Pénitencier de l'Eglise d'Orléans, né dans l'Orléanois 🗸 .. 1718. Barrois, Maître des Ecoles de Charité de St. Euverte d'Orléans, la parrie, Michel - Gabriel Perdoulz do le Perriere, né à Orléans en 1670, Joseph Boilleve, Chanoine Régulier, Prieur de la Con-.. ception N. D. d'Orléans, 1767. sa patrie, Daniel Polluche, né à Or-

léans le 4 Octobre, 1689. 1768. Daniel-Charles Jouffe, fils. Confeiller au Bailliage, né à Orléans en 1742, 1769.

Bom Bery - hist des

Ant. Breton de Montramier. Docteur - Régent en l'Université d'Orléans, né à Sully-fur-Loire; vivant.

René - Louis de la Gueulle de Coinces, fils, Conseiller au Bailliage, né à Orléans en 1736; vivant.

Etienne-Joseph Poullin de Lumina, né à Orléans, Historien de Lyon, 1772. Abraham - Nicolas Amelot de

la Houssaie, né à Orléans en 1634; Historien de Venise. 1706.

Pierre Georgeon, Avocat au Parlem. né à Orl. en 1708, Historien de Pologne, 1747. Jean-Jacques Poullin, Doyen des Avocats au Bailliage d'Orléans, sa patrie; Histo-

rien de Pologne; vivant. Jean-Baptiste Targe, ancien Professeur de Mathématiques à l'Ecole Royale Militaire, Corresp. de l'Acad de Marine, né en 1714: Historien d'Espagne; vivant,

Dom Nicolas Prévôt, Bénédictin, né à Orléans en 1642; Agiographe. 1717

Biographes.

Dom Jean-Noël Mars, Bénédicin, né à Orléans, 1702. Jean-Charles Bordes, Orarorien, né à Orléans, 1706. Dom Rouxel, Bénédictin, né à Orléans, 1721. Dom Guillaume Gerou, Bé-"médictin, né à Orléans en

1701 . Antiquaires. 1767.

Nicolas Thoynard, né à Orteans le y Mars 1029, 1706. Dom Nicolas Loiseau. Religieux Bénédictin, né à Toury, 1708.

Guillaume Beauvais. l'Académie de Cortone, & de la Société Littéraire d'Orléans, né en 1698, 1773.

Généalogistes.

Castanet, Chanoine de l'Église d'Orléans, 1742. Legaingneulx, Chanoine de l'Eglise d'Orléans; vivant, Artifles.

Lefevre , né à Orléans : Architecte . 1703.

Graveurs.

Antoine Masson, né à Loury. prés Orléans en 1636,1700. Charles Simonneau né à Orléans en 1639, Louis Simonneau, frere du précédent, né à Orléans vers 1660, 1727. Philippe Simonneau, fils de Charles ,

17... Jean Moyreau, de l'Acad, de Peinture, né à Orléans le 16 Janvier 1690, 176% Claude - Henri Beauvais de Préau, né le 8. Octobre 1732, 1766.

Gabriel Huquier, né à Orléans le 7 Mai 1695, 1772.

Sculpteur.

Ican Thibault, Religioux Bénédictin, né à Orléans en 1637, 1708\_

Musiciens.

Jean-Baptiste Morin, Frere Servant de l'Ordre de St. Lazare, Maître de Musique

# CHRON. DES FEMMES CÉLEBRES

de la Chapelle & de la Chambre de Madame l'Abbesse de Chelles, né à Orléans le 3 Février 1677. Moyreau , Organiste de la Cathédrale d'Orléans, sa patrie. 1772. Comédiens.

Gabriel-Vincent Thevenard. né à Orléans en 1669, Acteur de l'Opera, 1741. Brizard, Comédien du Roi, né à Orléans ; vivant.

Jean d'Hautefeuille , né Orléans en 1647, Jacques Alexandre Bénédictin, né à Orléans le 24 Janv. 1653, Marc Mitouflet, die Thomin Client, de l'Académie des Sciences , Ingénieur Optique, de la Société des Arts, & Opticien de la Reine, né à Toury en

Beauce en 1708,

Méchanicier.

#### FEMMES CÉLEBRES.

Seiziéme Siécle.

ARIE Touchet, Maitresse de Charles IX depuis mariée à François de Balzac d'Entragues Gouverneur d'Orléans, où elle étoit née, 1570.

Dix-septiéme Siécle.

Anne de Pichery, Veuve de M. Philippe d'Orléans, célebre par sa piété, 1653. Marie de Beauvilliers . Abbesse de Montmartre. Réformatrice de ce Couvent, née au Château de Ferté - Hubert en Sologne en 1874 . 1658.

Alberte Bailly, Religieuse de la Visitation d'Orléans, sa patrie, Panégyriste de Sz. François de Sales ,- 1641.

Dix-huitiéme Siecle.

Anne Boulard de Nainvilliers. nommée la Mere Elisabeth de Sie. Anne, née à Orléans en 1618, Abbesse de Port-Royal en 1699, 1706. Marie-Anne Barbier , Poëte , née à Orl. en 1670, 1745. Madelaine Maffuau . Religieuse à Voisins, Poëte, née à Orléans, 1749 N .... d'Alès du Corbet du Lude, née dans le Dunois, Biographe; vivante,

N.B. M. COURET DE VILLENEUVE, Imprimeur de cet Ouprage, a eu la plus grande part à cette Table chronologique des Sçavans, Artistes & Femmes celebres. Elle est extraite prosqu'en entier des Manuscrits qu'il a bien voulu me communiquer, & qui sont le fruit des recherches qu'il ne ceffe de faire depuis plufteurs années fur les Hommes de Lettres qui ont illustré Orléans. Le Public doit de sirer qu'il veuille bien continuer ce genre de travail , pour en enrichir un jour la Littérature.

# SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE,

Autorisée par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 8 Juin 1761.

M. DE CYPIERRE, Intendant de la Généralité, Commissaire du Roi.

MEMBRES. Mrs.

De St. Peravy.

De Cambray,
Deloynes de Talfy, Doyen
de l'Eglife d'Orléans.

De Touffain d'Ecrennes.

Letrofne, Secretaire du Rois Seurrat de la Boullaye, Confeiller.

Dom Guirand, Prieur des Chartreux.

La Taille des Essarts, Chevalier de St. Louis.

Breton de Montramier, Decteur-Régent.

De Coinces, Conseiller.

Dom Barbier, ancien Prieur de Bonne - Nouvelle.

D'Orléans, Chevalier de St, Louis.

Robert, Conseiller en l'Election.

Charpentier du Petit-bois, Chevalier de St. Louis.

De Reyrac, Prieur de St.
Maclou, Affocié Gorrespondant de l'Académie
Royale des Inscriptions &
Belles-Leures de Paris,
Censeur Royal, & Inspecteur Général de la Librairie
d'Orléans,

De Bazonniere, Chevalier de St. Louis.

L'Abbé de Condillac, de l'Académie Françoise.

D'Autroche, fils.

Barbot , Greffier des Kaux & Forêts.

Loifeau l'ainé, Chanoine de la Cathédrale, Secretaire perpétuel.

#### Associés Résidens.

De Saint-Pol.

De Varennes, à Montargia, Legrand, Greffier du Bailliage.

De Bonnieres, Inspecteur des Ponts & Chaussées.

De Tigy de Montou. Maffuau de la Borde, Secretaire du Rol.

De Tourville de Buzonniere. De Sailly, Capitaine de Cavalerie.

De Fains, Chevalier de St. Louis.

De Tristan, Chevalier de St. Louis.

Soyer, Ingénieur en chef des Turcies & Levées,

#### Correspondans.

Regnoult, Apothicaire, à Orléans.
Nolleau, Négociant, à Orléans.
Coutelier, Laboureur, à St.
Florent.

## 208 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Poullin, Marchand, & Sully.
Mazures, Receveur, au
Puifac.

Mathias Bracquemont, Laboureur, à St. Perary. Prouteau, à Yérre-la-Ville. Bracquemont, Laboureur, à

Bracquemont, Laboureur, à
St. Sigismond.
Linger, Laboureur, à Peron-

ville.

Pinfard, Laboureur, 4 Sa. Sigifmond.

Guion, Laboureur, à l'ammaladrerie d'Orgeres.

Gombault, Laboureur, à Terminiers.

Poisson, Laboureur, à Piehi-

FIN.

# ADDITIONS ET CORRECTIONS.

PAG. 11. ligne 4, est, lifez &.

Pag. 13. lign. 5 & 6, se coupe, lifez coupe.

Pag. 14. ligne 13, se fourche, liser se sépare.

Pag. 15. ligne 18, effacez la.

Pag. 21. ligne 7, celle, lifez ce.

Pag. 26. ligne 29, elle est maintenant traversée de, lisez elle renferme maintenant.

Pag. 27. ligne 2, quatre-vingt-dix mille, lifez cent vingt mille.

Pag. 31. ligne 15, traviller, lifez travailler.

Pag. 38, ajoutez à la ligne. Il paroît par une infeription Romaine, rapportée par Gruter, que du tems des Romains une pareille Compagnie veilloit fur la navigation de la Loire,

I TAURICIO
FLORENTI, TAURICII
LAURICIANI FILIO

VENETO
ALLEGTOARI. GAII
PATRONO NAUTAR
ARARICORUM, &c.
LIGERICORUM, &c.

Pag. 40. ligne 96, à la marge, effacez on la trouve dans ce Recueil.

Pag 41. ligne 26, 1700, lisez 1731.

Ibid. ligne 28, effacez en.

Pag. 42. ligne 27, déplacé, lisez révoqué. Pag. 45. ligne 22, Brigades, lisez Brigadiers.

Pag. 51. à la marge, HENR. lisez ADRIANI. Pag. 68. ligne 34, platia, lifez platea.

Pag. 73. ligne 11, 1187, lifez 1287.

Pag. 75. ligne 18, après ces mots, les desseins de M. Lebrun, ajoutez : quelques Personnes prétendent que ces desseins sont de Jules Hardouin Mansart.

Pag. 80. ligne 36, Veilbrecht, lifez Verbreicht. Pag. 81. ligne 17, locante, lifez de loyer.

Pag. 84. ligne 11, Marcenay, lifez le Mire.

Id. ibid. 1769, lifez 1774.

Pag. 88. ligne 1: Depuis l'impression de cet Ouvrage on a fait plusieurs changemens dans la distribution des Tableaux de cette Eglise. Celui de Michel Corneille, qui étoit aux fonds haptismaux, est maintenant au Maître Autel que l'on a reculé jusqu'au fond de l'Eglise, décoré en stuc & doré. Les deux Tableaux de Perelle : ant été transportés ailleurs. Les deux Anges qui sons de chaque côté de l'Autel, sont de la main d'Hubert,

Pag. 94. ligne 18 . Veilbrecht, lisez Verbreicht.

Pag. 102. à la marge, Remarque 6, lisez 60.

Pag. 121. ligne 16, portée, lisez porté.

Pag. 122. ligne 13, ajoutez : le nouveau bâtiment qu'occupent aujourd'hui les Religieux, dont la façade est reguliere & de bon gout, a été construit en 174 : On y voit un escalier fort hardi, mais peu folide.

Pag. 133. ligne 15. Après le premier alinea, ajoutez: Quelques Personnes prétendent que les Chanoines de St. Samson ésoient les Curés titulaires de St. Pierre & de Ste. Lée, & qu'ils y venoient faire l'Office deux fois par an, le jour de St. Pierre & St. Paul, & le jour de St. Pierre-aux-liens. Je ne connois aucun ritre qui fasse mention de cet usage, dont il ne reste aucun vestige.

# \$10 ADDITIONS AT CORRECTIONS.

Pag. 136. ligne 22. Après le troisième alique, ajoutez ? Les Récollets occupent le lieu où étoit anciennement l'Abbaye de St. Jean, dont il est parlé dans un manusacrit de l'Eglise d'Orléans, comme existante encore dans le dixième siecle. Cette Abbaye sur probablement détruite par la calamité des tems, dans les incursions des Normands; & il paroît que les Comtes & les Marquis d'Orléans s'étoient emparés de ses biens, puisque le Duc Hugues en sit la restitution en 975, à la priere de l'Evêque Arnoul.

Lorsque les PP. Récollets ont rebâti leur Eglise, pour marque de l'ancienne dédicace, sous le titre de St. Jean-Baptiste, ils ont mis au frontispice du portail ; la figure de ce Saint, comme principal & ancien Patron

de cette même Eglise.

Pag. 138. ligne 24, aprèsces mots le 24 Mars, ajoutez 1630. Pag. 151. ligne 24, substituez: Le service des infirmeries de St. Charles ne se fair plus par les Sœurs de St. Maurice, qui ont été renvoyées depuis plusieurs mois. C'est le Chirurgien Major qui en est chargé, & qui tient à cet esset un Eleve à demeure dans l'Hôpítal.

# APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux; un Manuscrir ayant pour ture : Nouvelle Description de la Ville & des Environs d'Orléans, par M. Polluche l'ainé; & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impression. A Orléans, ce à Janvier 1777.

DE REYRAC, Prieur de St. Maclou I Associé Correspondant de l'Académie Royale des Inscriptions & Balles-Lettres,

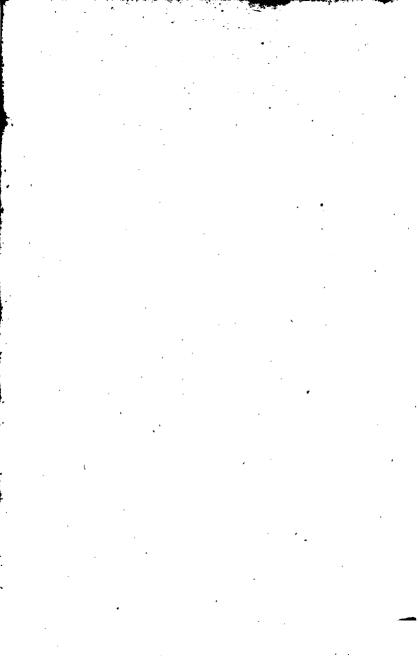

